

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07137668 9





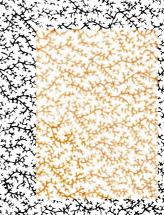



· .

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   | • |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | ; |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   | ļ |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | T |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

### HISTOIRE

# DE FRANCE,

PENDANT

## LE :DIX-HUITIEME SIÈCLE;

### PAR CHARLES LACRETELLE,

MEEBRE DE L'AGADEMIE FRANÇAISE,
PROFESSEUR D'HISTOIRE A LA FACULTE DES LETTRES, CHEVALIER DES
ORDRES DE SAINT-MICHEL ET DE LA LEGION-D'HONNEUR,

CINQUIÈME ÉDITION

TOME SIXIÈME



### PARIS.

DELAUNAY, LIBRAIRE
DE SON ALTESSÉ ROYALE MADAME LA DUCHESSE D'ORLEANS,
PALAIS-ROYAL.

4020

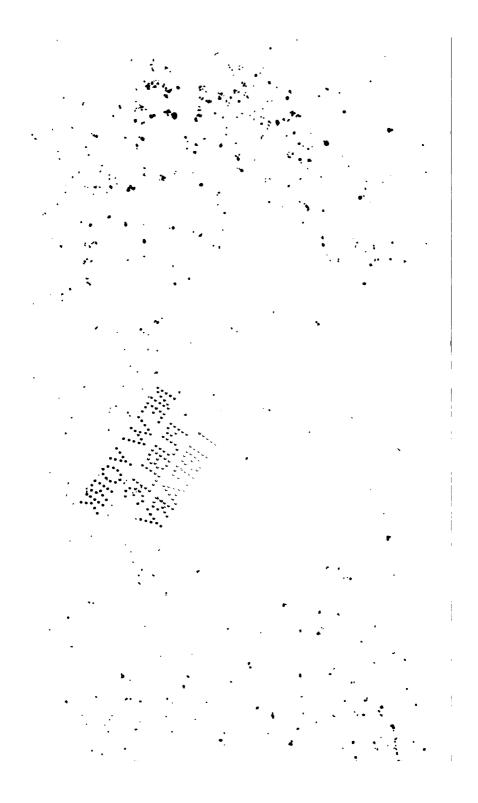

# DE FRANCE;

PENDANT LE XVIII. SPÈCLE.

### LIVRE DIX-SEPTIÈME.

TABLEAU DES MOEURS, DES LETTRES, DES SCIENCES ET ARTS, DU COMMERCE, ETC., BÉVOLUTION.

LES grands mouvemens et les chances diverses Disposition des d'une guerre vraiment nationale avaient dissimulé la faiblesse du gouvernement; elle se manifesta par degrés dans les années qui suivirent la paix. Si les momens les plus heureux pour les nations sont ceux où l'autorité se fait sentir avec douceur, il faut tout craindre lorsqu'on la voit timide et vacillante. C'était pourtant alors un sujet de joie générale, que de remarquer dans le monarque et dans son conseil une irrésolution qui flattait l'esprit d'indépendance de tous les Français. A l'ombre VI.

. HVRE XVIL: TABLEAU DES MOEURS,

de vieilles institutions, qu'on croyait encore celles d'une monarchie absolué, la cour devenait une espèce de république, et la France se réglait'sur l'exemple de la cour, Un peuple aimable jouissail sans tunfulte d'une situation qu'embellissaient tous les prestiges de l'espérance. Tous les ressorts de la monarchie se relachaient; aucun ne se rompait avec éclat. Des milliers de réformes projetées ne faisaient naître aucune idée de bouleversement ni de révolution. On désirait que la France subît en peu d'années plus de changemens qu'elle n'en avait reçu dans le cours de quatorze siècles. Cette génération se chargeait du sort de toutes les générations à venir. C'était un moindre titre d'orgueil d'être Français que d'être un homme du dix-huitième siècle. L'espace de dix sept ans, qui restait pour achever le cours de ce siècle, paraissait bien suffisant pour realiser tous les vœux qu'on avait faits en faveur de l'humanité. Tandis qu'on méconnaissait ou du on admettait froidement le pouvoir de la Providence divine, on voulait agir à sa place, et faire répéter dans mille ans à des peuples fortunes: Voilà ce qu'ont fait pour nous les hommes du dix-huitième siècle: Toutes les nations européennes affectaient plus ou moins cette exaltation; la France l'éprouvait seule avec sincérité, avec ivresse. Une

passion si déace semblait n'avoir rien de commun avecle fanatisme; mais combien elle se montra violente et terrible lorsqu'elle ser menta dans les esprits vulgaires, ou devint un prétexte pour des âmes corrompues! L'ai maintenant à la peindre dans ses plus douces illusions; je n'aurai que trop tôt à indiquer ses premières fureurs. Voyons d'abord ce qui donnait au gouvernement une dangereuse sécurité à l'approche des plus grands périls.

Un ministre séducteur régissait les finances; c'était Calonne, cet ambitieux maître des requêtes, qui, dans sa jeunesse, avait cru appeler sur lui toutes les faveurs de la cour en se rendant le dénonciateur de La Chalotais 1 pour un délit imaginaire. Bientôt épouvanté d'un éclat qui le rendait odieux, il avait montré toute la flexibilité de son caractère en ralentissant par degrés la persécution contre cet inflexible et vertueux magistrat. Mais les parlemens se souvinrent qu'il l'avait commencée, les ennemis

Calonne, contrôleur général.

<sup>1</sup> Le procès de La Chalotais contre le duc d'Aiguillon fut terminé au commencement du ràgue de Louis XVI. Le comte de Maurepas, parent du duc d'Aiguillon, négocia avec les deux procureurs-généraux du parlement de Rennes pour obtenir le désistement des poursuites qu'ils avaient commencées contre leur accusateur. Ils cédèrent et obtenrent plusieurs faveurs de la cour.

LIVRE XVII : TABLEAU DES MOEURS, de La Chalotais virent de la perfidie dans la manière dont Calonne avait excité et trompé les vœux de leur vengeance. Actif, laborieux, habile à flatter les opinions du jour, il parvint à tirer parti de l'opinion même qui le représentait comme le moins scrupuleux des administrateurs. Louis XVI n'avait encore eu que des contrôleurs généraux d'une réputation inattaquable. La cour, en affectant un peu de complaisance pour les sentimens personnels du monarque, avait vanté, au moins pendant quelques mois, la vertu de Turgot et le rigorisme de Necker. Les deux derniers contrôleurs généraux, Joly de Fleury et d'Ormesson, n'avaient rien fait de remarquable. Le premier avait laissé l'anarchie s'introduire dans l'administration des finances. Tous les ministres, présidés par le comte de Vergennes, s'en étaient occupés; et ce sujet épineux avait fait naître entre eux de vives discordes. Joly de Fleury, qui ne put les concilier, fut sacrifié au besoin de la paix. D'Ormesson, qui lui succéda, fit de vains essais de prudence et d'économie. Vers la fin d'une guerre dispendieuse, la rareté du numéraire devint telle, que la caisse d'escompte fut obligée de suspendre ses paiemens. Les courtisans profitèrent de cette circonstance pour publier que l'impéritie de d'Ormesson égalait sa probité, et même qu'elle

gère qui se trahissait dans la lutte de son industrie contre l'industrie anglaise; mais, léger lui-même, et mettant sa politique à flatter des abus qu'il espérait réprimer un jour, il se servait, par insouciance, de la

maxime à la mode: Laissez faire. Tout fut aimable dans les formes extérieures de son administration. Avant Galonne, ce qu'on craignait le plus au milieu des sêtes de la cour, c'était l'aspect d'un contrôleur général. Calonne y répandait la sécurité en paraissant tout approuver de son inaltérable sourire. Il augmentait le charme de ces fêtes par les graces de sa conversation, et surtout par la facilité de ses promesses. Le comte d'Artois, prince aimable et brillant, mais qui montrait alors toute la légèreté de la jeunesse, pouvait confier gaiement au ministre, son protégé , les pertes qu'il avait faites au jeu. Tout était si promptement réparé, que le roi était tenté de croire que son frère avait appris à se modérer dans sa dépense. La reine avaitelle à réclamer de nouveaux dons pour les parens de son amie la duchesse de Polignac, le contrôleur général paraissait avoir tenu en réserve une place commode, un domaine parfaitement à leur convenance. L'intéressait-elle pour un militaire sans fortune, ou pour un artiste malheureux, Calonne accordait des secours à tous les objets d'une pitié généreuse. A quelque heure de la journée qu'on l'abordat, on le trouvait dans la situation d'un homme qui a fini son travail, et qui, confiant et serein, écoute vos vœux avec intérêt, et suit vos

DES LETTRES, ETG., AVANT LA RÉVOLUTION. pensées en les développant. Il causait bien et discourait encore mieux. Tous les différens systèmes d'économie politique lui étaient parfaitement connus. Il se gardait bien de montrer le dédain que les hommes d'État affectent ordinairement pour les théories. Il raillait en public les économistes; mais il leur faisait entendre en secret qu'il était un adepte de leur école, et que, s'il agissait aujourd'hui en Colbert, il saurait bientôt se conduire en Sully. Son style avait moins de solennité, mais une élégance plus naturelle que le style de Necker. Celui-ci s'étudiait trop à écrire éloquemment sur les finances. Calonne ne s'attachait qu'à présenter les résultats de son administration avec une clarté séduisante. Il savait que les Français, dans toutes les discussions difficiles, penchent pour celui qui fatigue le moins leur attention.

Necker, dans sa disgrace, était encore un homme public, puisqu'il était un écrivain véhément. C'était la publication de son Compte rendu qui lui avait fait perdre la confiance du roi. Fier d'avoir commis une faute qui flattait la curiosité et l'orgueil des Français, il parvint à se distraire de ses chagrins, et développa, dans un ouvrage aussi important que neuf, toutes les données de son Compte rendu. Necker recouvrait dans la retraite ce qui lui avait

Ouvrage de Necker sur l'administration des finauces. manqué en précision et en justesse lorsqu'il était en place. Son esprit, incertain au moment de l'action, devenait ferme et pénétrant lorsque l'action était passée. Son livre De l'Administration des Finances produisit autant d'effet que si l'auteur avait encore dirigé celles du royaume: presque tout y était positif; et cependant on applaudit à cet ouvrage, comme s'il avait offert le mérite qu'alors on estimait le plus, celui d'une vaste théorie. Des magistrats, des jurisconsultes, des militaires, des prélats l'étudièrent, non pour devenir administrateurs, mais pour se rendre des censeurs redoutables de l'administration. L'introduction, dans laquelle Necker avait prodigué ses couleurs les plus brillantes, était un tableau exagéré de ce que produisent, pour le crédit public, les vertus de l'administrateur. Il était aisé d'y voir un panégyrique de Necker écrit par lui-même, et une satire indirecte et pressante du ministre qui occupait sa place. On fit grâce au panégyrique en faveur de la satire. Calonne ne témoigna en rien qu'il pouvait être blessé par ce lieu commun de morale publique; il n'inquiéta point son adversaire : on lui sut gré d'être serein, et, plus encore, de se montrer généreux 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voici un fragment de l'introduction du livre de

Calonne était haï des parlemens, mais sa fâcheuse renommée leur inspirait des craintes qui contenaient un peu leur opposition. En le voyant continuer le système des emprunts, et augmenter de beaucoup les anticipations, les magistrats du parlement de Paris semblaient dire: Il s'embarrasse, ne l'attaquons vivement qu'au moment d'un embarras extrême. Cependant un emprunt de quatre-vingts millions,

M. Necker, sur les finances. Il pourra faire juger du ton général de l'ouvrage.

« Ces souvenirs, cette méditation d'un homme pu-» blic rendu à lui-même, ne pourront au moins dé-» plaire; et quand la nation française, de qui j'ai reçu » tant de marques de bienveillance, n'y verrait que » des traces de ma reconnaissance, mon cœur serait » satisfait. Oui, nation généreuse, c'est à vous que » je consacre cet ouvrage, non par une dédicace vaine » et fastueuse, mais par un hommage habituel et de » tous les jours; mais par ce sentiment profond qui » tout à la fois m'agite et me console. Ah! si j'eusse » pensé que vous auriez honoré ma retraite de tant » d'intérêt, peut-être eussé-je tout supporté, tout » hasardé: mais non, les choses en étaient venues à » un point, les attaques et les contrariétés étaient » telles que mon sacrifice n'eût pas été de durée; et, " lorsque, par des circonstances personnelles, ou par » la marche qu'on a suivie, l'on ne tire sa force que » de soi-même, il faut veiller de bien plus près sur sa » considération, et se garder de la souplesse qui » amène la ruine avec le déshonneur. Peut-être même

présenté dans l'année 1785, et hypothèqué sur un troisième vingtième qui devait cesser dans l'année, fut l'objet d'une discussion trèsvive : le parlement alla jusqu'à de troisièmes remontrances. Forcé d'enregistrer, il écrivit une protestation formelle au bas de l'enregistrement; mais ce corps, ayant été mandé à Versailles pour voir biffer cette protestation, se soumit avec une docilité inattendue. Calonne triomphait, mais Louis XVI était trou-

- » est-ce encore une action publique de montrer au
- » milieu des cours, et à ceux dont l'œil n'est jamais
- » frappé que par l'éclat du rang et des dignités, qu'il
- » existe encore une autre grandeur, celle du carac-
- » tère et de la vertu. »

Le passage qui suit immédiatement celui-ci contient une assertion fort étonnante, et qu'il ne faut pas perdre de vue. Elle eut une grande influence sur la marche de l'assemblée des notables, et contribua beaucoup à renverser tous les projets de M. de Calonne.

« D'ailleurs mon devoir envers le roi m'obligeait » encore à de la prévoyance, afin de pouvoir remet-» tre dans toute sa force le dépôt qui m'avait été » confié. C'est ainsi que je me suis conduit; j'ai quitté » la place que j'occupais en laissant des fonds assurés » pour une année entière; je l'ai quittée dans un mo-» ment où il y avait au trésor royal plus d'argent » comptant et plus d'effets exigibles qu'il ne s'en était » jamais trouvé de mémoire d'homme, et dans un mo-» ment enfin où la confiance publique, entièrement » ranimée, s'était élevée au plus haut degré. »

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. blé; dès qu'il avait tenu un lit de justice, il se croyait sur le chemin de la tyrannie: sa conscience était intimidée de tout ce qui épouvantait sa faiblesse.

Dès ce moment Calonne flatta le roi d'établir l'ordre de ses finances et la sécurité de son une grande merègne par des voies plus douces, quoiqu'elles fussent tombées en désuétude : il prétendait avoir trouvé un moyen infaillible d'éluder l'opposition des parlemens et de confondre leur orgueil. Quoique les monarques faibles paraissent être naturellement en garde contre les choses nouvelles, elles leur plaisent souvent, parce qu'ils préfèrent à des obstacles connus ceux dont ils n'ont encore aucune idée. Calonne captiva l'esprit du roi en lui présentant des projets étendus, mais vagues, qui répondaient aux trois vœux que Louis ne cessait d'exprimer: Plus de nouveaux emprunts, plus de nouveaux impôts, et, surtout, plus d'oppositions des parlemens. Il le ramenait au système de Turgot, qui croyait subvenir à toutes les charges de l'État en y faisant contribuer les deux ordres les plus puissans du royaume.

« Il existe, disait-il au roi, une dispropor-» tion entre les recettes et les dépenses; elle » est ancienne, elle est progressive, elle est ef-» frayante : je cache à tout autre qu'à votre

Calonne pré-pare le roi à

» majesté la nature et l'étendue du mal; mais » j'en prépare le remède. Je ne trouble point » encore une sécurité qui maintient et déve-» loppe le crédit public. On voit le trésor royal » satisfaire librement à des charges sous les-» quelles on croyait le voir accablé. Bientôt » j'aurai assuré le paiement de quatre cents » millions d'arriéré des dépenses de la guerre. » Les heureux fruits de la paix ont justifié cette » guerre. Toutes vos villes maritimes prospè-» rent, vos colonies font des progrès merveil-» leux; Saint-Domingue, la Martinique, toutes » les Antilles, ne nous permettent plus d'en-» vier les trésors du Nouveau-Monde; la nou-» velle compagnie des Indes 1 va régler avec » sagesse un commerce qui, plus nécessaire

¹ Un arrêt du conseil d'état du 14 avril 1785 accorda un privilége pour une nouvelle compagnie des Indes. Aucune grande opération n'en signala la courte existence, mais du moins elle s'abstint des fautes qu'on a vait reprochées à la compagnie antérieure. Les écrivains économistes attaquèrent avec force ce nouvel établissement. On lut avec intérêt un mémoire judiciaire où la question des priviléges était courageusement discutée par M. Lacretelle, frère aîné de l'auteur de cette histoire. On craignait que M. de Calonne ne sévit contre l'avocat qui avait présenté la réclamation du commerce de France; il se contenta de le résuter, et le fit avec beaucoup de politesse.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. n que fructueux, ne doit point être abandonné » aux expéditions intéressées et hasardeuses » des particuliers. La considération que, sous » le règne de votre majesté, la France a recon-» quise, affermit la tranquillité intérieure. De » grands propriétaires, de grands bénéficiers, » introduisent plusieurs genres d'améliorations » dans notre agriculture; du sein des palais » même on s'occupe de féconder les champs. » L'argent abonde dans le royaume. Le peuple » n'a jamais eu plus de moyens de travail. Le » luxe réjouit ses regards, parce qu'il met ses » bras en activité. Le peuple, à qui des juris-» consultes déclamateurs s'efforcent vainement » de faire maudire le luxe, serait attristé s'il » voyait interrompre les dépenses qu'une inepte » parcimonie appelle superflues. Continuez ces » travaux splendides, qui font l'ornement de » Paris, de Bordeaux, de Lyon, de Nantes, » de Marseille et de Nîmes, et qui sont presque » entièrement acquittés par ces villes floris-» santes. Veillez sur tous vos ports; fortifiez » le Havre, et créez Cherbourg en bravant la » jalousie de l'Angleterre. Point de ces mesures » qui décèlent et ne soulagent pas la gêne du » trésor. Que des serviteurs durement ren-» voyés n'aillent pas répandre leurs plaintes » parmi vos sujets : la plaie de l'État ne doit » être dévoilée que lorsque tout sera prêt pour

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. » tantôt implorer l'appui du gouvernement, » et tantôt en braver les défenses pour se per-» sécuter avec acharnement. Le cours des opi-» nions de ce siècle a mis l'autel en péril, mais » l'autel est placé sous la protection du trône; » l'Église de France n'a jamais compté un plus » grand nombre de prélats bienfaisans : de » riches bénéficiers ne voudront plus être re-» gardés comme les membres parasites de l'É-» tat; ils subiront des charges qui les rendront » citoyens, et qui, prévenant un légitime sujet » de murmures, imprimeront plus de respect » pour leur mission et pour leur caractère. La » noblesse ne sera pas moins empressée à secon-» der vos vœux. J'avoue que rien ne garantit » encore les dispositions de ceux des nobles » qui, vivant dans la retraite, accroissent peu » leurs lumières, et dont la fierté ou plutôt la » rudesse dévoile quelque chagrin; mais tous » les autres ne seront-ils pas entraînés par un » mouvement qu'eux-mêmes ils ont donné aux » esprits? Ceux qui se sont couverts de gloire » dans la guerre d'Amérique sauront, par quel-» ques sacrifices, couvrir les dépenses de cette » guerre. Peut-être trouverez-vous dans le ta-» bleau que je vous présente quelques traits de » ce caractère confiant que vous me reprochez » quelquesois, et dont je ne puis tout-à-sait » me disculper. Mais quel est mon bonheur

» d'annoncer à votre majesté que j'ai trouvé le » moyen d'écarter d'un plan courageux toute » supposition frivole ou téméraire! Je ne veux » point flatter l'effervescence des esprits; je » veux qu'elle soit dirigée et contenue. Ce se-» rait le comble de l'imprudence que de sou-» mettre de grands intérêts d'État à la discus-» sion des assemblées du clergé, de rétablir » celles de la noblesse, d'éveiller le dangereux » esprit de corps en faisant délibérer séparé-» ment les corporations. Si l'on ne pouvait rien » obtenir qu'à ce prix, il vaudrait mieux oppo-» ser à l'inévitable résistance des parlemens » toutes les forces de l'autorité royale, et leur » montrer que la main paternelle qui leur a » rendu l'existence peut révoquer ses bienfaits » et châtier la rébellion. Mais pourquoi trou-» bler un règne bienveillant et paisible par ces » rigueurs qui ont désolé le règne de votre aïeul? » C'est l'exemple de Henri IV que je présen-» terai à celui de ses descendans en qui la France » retrouve le mieux l'image d'un roi si chéri. Ce » fut dans une assemblée de notables qu'il an-» nonça les bienfaits dont le peuple, après deux » siècles, s'entretient encore avec attendrisse-» ment. Mais, sire, le projet que je conçois » demande à être long-temps médité : je ne » veux point imiter l'exemple des ministres » qui ont compromis le succès de mesures im» portantes, etc., avant la révolution. 17
» portantes, pour en avoir précipité l'exècu» tion. Vous aurez, en quelque sorte, à donner
» une nouvelle constitution à l'État en chan» geant le régime des finances: toutes les par» ties d'un plan si vaste exigent de longs tra» vaux. Je sens que je ne peux être absous,
» aux yeux de votre majesté, du reproche d'un
» peu de hardiesse, qu'en lui prouvant jus» qu'où s'est portée ma prévoyance. »

Calonne réveillait dans le roi le souvenir de ses premiers vœux, de ses plus douces espérances: ce ministre parut avoir une connaissance parfaite des hommes dans le moment où, pour le malheur de la France, celui du prince, et le sien même, il les jugeait avec une complète illusion. On était arrivé à une époque où les esprits les plus subtils ne pouvaient se défendre de l'enthousiasme. La bonté se montrait dans toutes les occasions publiques, la générosité éclatait dans tous les discours. Il y avait une foule de séducteurs, et cependant on comptait peu d'hypocrites. Un tableau détaillé des mœurs et de la disposition des esprits, va montrer combien les projets de Calonne eussent été hasardés, même sous un monarque doué de quelque force d'âme, et combien ils étaient funestes sous un prince qui ne garda jamais six mois une même volonté.

VI.

Le roi,

Un etranger qui, en voyant la cour apres la paix de 1783, se fût abstenu de prendre connaissance des intrigues, aurait pensé sans doute que, si la cour de Louis XVI dut présenter un aspect beaucoup plus auguste, à aucune époque elle ne put offrir un aspect plus aimable. Il eût respecté, dans un monarque de trente ans, une régularité de mœurs dont bien peu de ses prédécesseurs avaient donné l'exemple. Louis XVI était au milieu de sa cour comme un père facile qui tolère les plaisirs de sa jeune famille. Quelques soins de piété remplis sans faste, et avec un zèle qu'il n'osait manifester dans toute sa ferveur; un travail assidu avec ses ministres, des études particulières qui étaient pour lui de nobles délassemens, quelques entretiens avec des courtisans judicieux, la tendre affection qu'avaient pour lui madame Élisabeth, ses tantes Mesdames, et le vertueux duc de Penthièvre; la douce perspective d'avoir bientôt à s'occuper de l'éducation de son fils et de sa fille; enfin, l'unique passion de son cœur, son amour pour la reine, lui donnaient autant de bonheur qu'en peut goûter, dans une si-

La cour n'affectait plus cette aridité de sen-La reine. timens qui naît trop souvent de l'excès même

tuation périlleuse, un prince d'un faible ca-

ractère.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. de la politesse, et qui avait dû devenir une mode, ou plutôt une loi, sous un monarque égoïste et libertin. Comme la reine était l'ame de toutes les sêtes, dispensait presque toutes les récompenses, et influait sur presque toutes les délibérations, on se conformait à la vivacité de ses goûts. On osait montrer à Versailles l'air du plaisir et même de la guieté; on s'y rendait dans des équipages plus élégans que somptueux. On volait encore avec plus de vitesse et de joie vers le petit Trianon et le château de Saint-Cloud, où la reine tenait une cour plus intime. Les affaires se décidaient dans des lieux où tout semblait respirer l'oubli des affaires. Chacun affectait l'enthousiasme de la jeunesse, parce que la reine avait encore la vivacité de cet âge. Le soin de plaire empêchait que la conversation ne fût bruyante; mais toujours elle était animée, et respirait la même indépendance que si l'on s'était cru très-loin du souverain. Les guerriers revenus de l'Amérique vantaient les institutions des heureux insurgens. Ceux qui leur enviaient l'avantage d'avoir vu naître une république, parlaient de l'Augleterre avec admiration, et faisaient de fréquens voyages dans cotte île. Ils disaient, à leur retour, que la France était peu avancée dans sa civilisation. et qu'il était temps de se rapprocher des instine crût sincèrement concilier ces opinions nouvelles avec une affection héréditaire pour la monarchie, la reine ne leur faisait pas un crime de ce qu'elle regardait comme des

vœux chimériques.

Société intime de la reine.

Ceux qu'elle consultait n'étaient renommés ni par leur circonspection, ni par l'austérité de leur caractère. Un seul d'entre eux avait de la gravité, mais sans prudence : c'était l'abbé de Vermont. On verra dans le dernier livre les tristes effets de ses conseils. Le baron de Bezenval était un Mentor peu sérieux. Le duc de Coigny, courtisan d'un âge mûr, n'avait d'autre prétention que de retracer la politesse et la grâce de l'antique chevalerie. Le comte de Vaudreuil, avec un esprit vif et un caractère tranchant, lançait de tous côtés les traits de la satire, et s'environnait des hommes de lettres qui recherchaient le plus le mérite à la mode, celui de la hardiesse dans les opinions. Le crédit des courtisans les plus privilégiés cédait à celui de la duchesse de Polignac, amie de la reine. Sa figure, pleine charmes, peignait une ame bienveillante. Son caractère était paisible jusqu'à l'indolence. Faite pour

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. orner la cour, mais ennemie de la contrainte, elle avait été forcée, par des parens et des amis ambitieux, de céder à la faveur: elle avait accepté à regret la place de gouvernante des enfans de France. La reine voulait être l'amie la plus constante et la plus dévouée. Dans la crainte de n'être pas assez chérie pour ellemême, elle s'occupait à faire oublier la hauteur de son rang. C'était elle qui, auprès de son amie, s'alarmait la première de quelque apparence de froideur. Elle lui écrivait dans les jours même où elle était assurée de la voir. Elles oubliaient ensemble les intrigues de la cour et les dangers de l'État; ni l'une ni l'autre ne se doutaient qu'elles pussent être les objets de la haine et de la calomnie. On voyait la reine se renfermer quelquefois dans les devoirs d'épouse et de mère. Dans d'autres momens elle se rendait l'arbitre des délibérations les plus importantes; et puis une parure qu'elle inventait, un nouveau divertissement qu'on préparait à la cour, la rappelaient à tous les goûts qu'on applaudissait en elle lorsqu'elle était dauphine. On ne pouvait, dit le baron de Bezenval dans ses Mémoires, lui parler d'affaires dans le temps du carnaval. Elle prenait souvent part aux plaisirs de la capitale. On apprenait avec mécontentement qu'elle se rendait sans son époux

au bal masqué de l'Opéra, ou le délire d'une égalité bruyante compromettait sa dignité. L'histoire, qui marche accompagnée de la morale, interroge les souverains sur des convenances violées.

Il était manifeste qu'un parti puissant, et peut-être même des partis opposés, s'occupaient alors de diffamer la reine et d'avilirson époux. Les motifs d'animosité qu'avait contre eux le duc de Chartres étaient connus. Cevfut vers ce temps qu'on vit s'éteindre la vive amitié qui avait régné entre la reine et le comte d'Artois. Ce refroidissement prit hientôt le caractère d'une sourde et cruelle discorde.

Des princes inoccupés avaient autour d'eux des hommes d'un esprit remuant, qui s'efforçaient de leur suggérer quelque passion, afin de donner du ressort à leur ame. Chacun d'eux représentait à son futile patron que la France attendait de lui son salut. Un prince paraissait-il éprouver la fatigue des plaisirs, c'était de moment qu'on saisissait pour le conjurer de se rendre le soutien de l'État et le guide du roi. Toutes ces intrigues, tous ces discours ne produisaient chez les princes que des efforts d'un moment et de vaines saillies d'ambition.

Il y avait à la cour plusieurs hommes à qui

Presque tous les genres de luxe avaient été, Extrême ma sous Louis XIV, imposans ou gracieux; sous des Louis XV, ils furent lourds et bizarres. Les nations étrangères copiaient encore nos modes, par respect pour notre vieille renommée dans ce genre; les Anglais seuls saisirent le moment où le faux goût dominait parmi nous, pour s'affranchir d'un tribut qui pesait sur leur Commerce et ralentissait leurs manufactures. Le commencement du règne de Louis XVI fut l'époque d'une heureuse révolution dans les arts : les modes s'en ressentirent ; elles devinrent plus légères, d'un goût plus délicat.

mais sans avoir aucun caractère de grandeur ni de magnificence. La reine y présidait : on eût dit, à l'élégante simplicité de sa parure, qu'elle cherchait à flatter l'esprit d'économie de son époux ; mais c'était un piége où ellemême était trompée : il fallait renouveler perpétuellement et diversifier à l'infini ce qui n'avait nulle solidité. Il n'y eut plus de bornes au caprice.

Bientôt on reconnut que les Français pouvaient avoir des rivaux ou des maîtres dans les inventions de la mode; on consulta les étrangers, et l'on imita souvent les Anglais. Sur quel point ne montrait-on pas de la déférence pour ces insulaires! La frivolité fut sourde aux plaintes de nos manufacturiers; la reine seule les entendit, et prenant en pitié les négocians de Lyon, qui voyaient la mousseline préférée à leurs belles soieries, elle essaya, mais avec un faible succès, de revenir sur l'exemple qu'elle avait donné. Heureusement, pour la splendeur de Lyon, les étrangers n'imitèrent point notre iuconstance. Le futile et cruel égoïsme, qui sacrifiait ainsi l'intérêt national, était sans excuse au sortir d'une guerre dispendieuse, soutenue pour le commerce. Les faibles acquisitions qu'on obtint par le traité de 1783 ne pouvaientêtre mises en balance avec les dom-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. mages qui devaient résulter de cette révolution dans les modes. Tel guerrier qui avait signalé son courage à l'attaque d'une colonie anglaise, se faisait une gloire, après la paix, de rapporter de l'Angleterre une mode qui allait causer la désolation ou la clôture de deux cents ateliers.

Les mœurs de la cour n'étaient point gouvernées par l'exemple du roi; mais du moins les mœurs. on n'y voyait plus l'ostentation du déréglement comme au temps de la régence, ni comme au temps où une courtisane subjuguait un monarque énervé. La vertu n'était plus menacée du ridicule; les faiblesses étaient fréquentes, mais on les couvrait du voile de la décence. ou bien on cherchait à leur donner l'excuse d'un sentiment profond. Les grands désordres avilissaient les femmes qui s'y étaient précipitées; et les hommes qui s'en glorifiaient n'étaient plus guère fêtés que par le duc de Chartres, bruyant imitateur des vices de son bisaïeul. Il y avait comme un code de conventions secrètes, non pas tout-à-sait pour légitimer, mais pour pallier l'infidélité conjugale : les femmes paraissaient avoir cédé à la séduction la plus adroite et la plus opiniàtre; les séducteurs étaient tenus de montrer du respect et même une longue amitié pour leurs prétendues victimes. On manifestait

hautement une passion pour avoir le plaisir d'en exagérer la violence. Ce n'était pas assez que de prévenir l'éclat des discordes domestiques : les époux, réciproquement infidèles, affectaient entre eux le ton d'une estime et d'une amitié inaltérables. Peut-être des conventions si commodes furent-elles plus fatales aux mœurs que ne l'avait été auparavant un libertinage impétueux ou une corruption révoltante. Presque toutes les sociétés qui se piquaient de politesse imitèrent ces mœurs de la cour, mais en les prenant plus au sérieux; les jeunes gens, surtout dans les provinces, voulaient montrer des sentimens passionnes, exprimaient leur premier désespoir par la menace d'un suicide, et l'effectuaient quelquefois. De tous les héros de roman, on imitait de préférence ceux qui avaient un ton sentencieux et tragique. Ainsi se développaient des caractères ardens et susceptibles de tous les effèts de l'enthousiasme.

La noblesse est moins respectée; les classes intermédiaires s'élèvent. Le changement le plus sensible dans les mœurs de la cour était la diminution du respect pour les rangs et pour tous les avantages de la naissance. Si le duc de Saint-Simon et le comte de Boulainvilliers trouvaient que, sous Louis XIV, mille atteintes y avaient été portées par les faveurs arbitraires du monarque et par la résolution qu'il avait manifestée.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. de ne récompenser, dans les nobles, que des services rendus ou la soumission la plus passive, combien ces fiers défenseurs des droits et des préjugés féodaux n'eussent-ils pas été choqués de voir, sous Louis XV et sous Louis XVI, la puissante élite du tiers-état dominer dans le conseil du roi, s'enrichir par l'administration, des revenus publics. s'allier aux plus nobles familles, en relever la splendeur sans y porter augun des ridicules reprochés aux vieux traitans, monter aux grands emplois de la magistrature, faire honorer le commerce si long-temps livré à d'injustes dédains, et s'illustrer par la culture des lettres! Les nobles eussent été insensés de vouloir lutter contre un ordre de choses qui tenait aux progrès de la civilisation; ils ne purent jouer long-temps le rôle de protecteurs hautains des hommes opulens dont ils avaient brigué l'alliance, ni des hommes de lettres auprès desquels ils cherchaient une flatteuse renommée. Ceux-ci, malgré beaucoup de respect et quelques flatteries, leur faisaient sentir la puisssance de l'opinion : ceux-là fortifiaient chaque jour leur autorité sur des gendres prodigues. Un seul rempart restait aux nobles; il était d'une nature bien fragile, mais ils en userent avec beaucoup d'art: ils n'avaient plus que leur politesse même

Politesse, aménité de la conversation. La conversation avait moins de légèreté, mais l'enthousiasme n'y laissait pas un moment de langueur; les femmes avaient l'art de la diriger, même lorsqu'on traitait les sujets les plus sérieux. On les consultait sur les innovations qu'on voulait introduire dans l'État, et sur tous les actes de bienfaisance publique. Le bel esprit n'osait se montrer qu'accompagné de sensibilité; la pitié s'étendait jusqu'aux malheurs de l'autre hémisphère. Chaque société devenait un tribunal où tous ceux qui se disaient opprimés trouvaient de nombreux ven-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. geurs. Les plaisanteries irréligieuses étaient tombées en oubli, non qu'elles fussent jugées dangereuses, mais ellles étaient usées. En général on se taisait sur la religion, et les prélats rompaient peu ce silence. Les anecdotes scandaleuses inspiraient un froid mépris. On se détournait de ce sujet d'entretien, à moins qu'il ne prêtat des armes à l'esprit d'opposition. Quand on entendait discourir sur les dangers de l'État tel jeune militaire ou tel jeune évêque, on regrettait que leur élocution brillante ne fit point l'ornement d'une assemblée politique; c'était alors qu'on enviait hautement l'Angleterre. Avec quel transport de joie n'eût-on pas appris que bientôt il existerait une tribune où seraient appelés tous ceux dont on admirait l'éloquence!

A peine, sous Louis XIV, et même dans les commencemens du règne de Louis XV, pouvait-on citer une vingtaine de courtisans qui manifestassent et l'ambition et le talent de diriger les affaires de l'État; c'était un soin qu'on abandonnait à des maîtres de requêtes, et l'administration des finances, surtout, paraissait avoir quelque chose de roturier. La cour de Louis XVI offrait une foule de courtisans spirituels et prodigues qui paraissaient avoir une vocation indéterminée pour toute espèce de ministère, et particulièrement pour

30 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, celui des finances; ils voulaient prouver que rien ne rebute un esprit vaste, que rien n'effraie une âme ardente.

Tous les goûts étaient des passions; on montrait beaucoup d'enthousiasme pour les beaux-arts: des particuliers, plus fastueux qu'opulens, affectaient la libéralité des Farnèse ou des Médicis. On avait annoncé que la philosophie, en faisant la guerre à l'imagination, entraînerait la décadence des beaux-arts; cependant on les voyait briller d'un éclat tout nouveau depuis un petit nombre d'années. L'école française, affranchie des règles arbitraires de Vanloo, et de la folle licence de Boucher, revenait à un goût noble et judicieux, grâce aux travaux de Vien, de Ménageot, de Barbier, de David, de Regnault et de Vincent.

Sculpture.

Julien, Houdon, de Joux, Moitte et Chaudet, guidés par le sentiment de l'antique, opéraient la même réforme dans la sculpture. Le faux goût avait été vaincu du moment où parurent la Baigneuse de Julien, le Léonard Vinci de Ménageot, le Socrate, le Bélisaire, le Serment des Horaces de David, le Mathieu Molé de Vincent, et la Cananéenne de Drouais.

Architecture.
Monumens

Dès le milieu du dix-huitième siècle, le génie de Souflot avait rendu à l'architecture un ca-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. ractère élevé. On admirait l'hôpital de Lyon, la salle de spectacle de Bordeaux et celle de Nantes. La capitale voyait peu s'élever de grands monumens. L'église de Sainte-Geneviève s'achevait avec lenteur; celle de la Madeleine restait abandonnée après un faible essai; enfin, le Louvre, imparfait, négligé, continuait d'offrir un mélange choquant de constructions disparates; mais du moins on pouvait regarder comme des ouvrages accomplis dans leur genre, la coupole de la Halle aux blés, l'École de droit et l'École de chirurgie. Le luxe des particuliers suppléait à la munisicence publique : des hôtels où l'on imitait, dans de étites proportions, mais avec élégance, les beaux palais de Rome, donnaient un aspect enchanteur aux rivages de la Seine, aux boulevarts et aux Champs-Élysées. Le gouvernement faisait de grandes promesses pour les embellissemens de Paris; on espérait pouvoir corriger avec le temps l'insalubrité de certains quartiers, et débarrasser les places publiques, les ponts même, de bâtimens informes. Le baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, était actif; intelligent; mais il annonçait avec trop d'ostentation les plans d'un gouvernement obéré : la détresse du trésor royal était dévoilée par l'inexécution de promesses magnifiques. Un nouveau pont allait porter le nom de Louis XVI; on y travaillait avec assez d'ardeur. Le pont de Neuilly, qui fut construit pendant les dernières années de Louis XV, et qui fut l'ouvrage de l'ingénieur Perronnet, est un des plus admirables monumens de la France.

Musique.

Celui de tous les beaux-arts qui avait fait le plus de progrès dans le dix-huitième siècle, était la musique; et l'on pouvait se vanter, à cet égard, d'avoir beaucoup surpassé le siècle de Louis XIV. Rameau, qui avait substitué un autre système musical à celui de Lulli, ne fit qu'une révolution imparfaite, et se vit abandonné à son tour. Charmant intermède de J.-J. Rousseau aver es musiciens français de se diriger vers un genre simple, facile et gra-Jeux. Grétry et Monsigny surent créer une musique nationale, en faisant passer dans leurs notes toute la vivacité d'une conversation piquante. Comme ils furent toujours vrais et souvent pathétiques, on peut croire que leurs productions sont à l'abri de l'inconstance des modes musicales. Le débat, ou plutôt l'espèce de guerre qui s'éleva entre les partisans de Gluck et de Piccini, enrichit l'Opéra de chefsd'œuvre de styles divers. Armide, Alceste, les deux Iphigénie, montrèrent dans Gluck les plus puissantes ressources du génie dramatique. Son rival Piccini n'obtint pas moins de succès dans l'opera de Didon. Les Français

purent se croire transportés au théâtre d'Athènes, quand Sacchini leur donna OEdipe à Colonne.

fardins anglais.

Les beaux-arts produisaient dans les campagnes des effets d'un autre genre, et dont l'invention était récente. J'ai déjà parlé, dans le cinquième volume de cette Histoire, de la naissance des jardins anglais : ce luxe, qui s'était extrêmement répandu et perfectionné, donnait un nouveau charme au sol de la France. Les châteaux des princes et de plusieurs personnages illustres ou opulens, se présentaient, depuis l'introduction de cet art, comme les plus aimables et les plus paisibles

<sup>1</sup> En rejetant des détails qui me conduiraient trop loin, je dois indiquer ici d'autres perfectionnemens du goût dans des arts divers. La gravure avait suivi le sort de la peinture, dont elle est la traduction : elle fut froide et maniérée pendant une grande partie du règne de Louis XV. Berwick contribua un des premiers à lui rendre de la simplicité et de la force. L'art typographique avait également déchu; les Didot l'élevèrent plus haut qu'il n'avait encore été porté en France, et peut-être même chez l'étranger. Si l'on peut en juger d'après les témoignages de plusieurs hommes éclairés, l'art de la représentation théâtrale n'eut jamais plus de noblesse ni de vérité que depuis l'année 1760 jusqu'en l'année 1789. Tous les hommes d'un goût exercé ont célébré le talent de Le Kain, de mademoiselle Duménil et de mademoiselle Clairon, de Préville et de Molé.

34 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, retraites. De jolies chaumières, des fabriques, des ermitages, des tombeaux érigés à des hommes vertueux, semblaient en faire des asiles ouverts à la méditation. Des hommes auparavant futiles et toujours dissipés, dépensaient des sommes considérables pour devenir ou pour paraître sérieux, amis de la solitude et susceptibles des pensées fortes qu'elle inspire.

Philosophie.

Les lettres, depuis la mort de Voltaire, n'étaient plus sous un régime monarchique; le règne des opinions philosophiques était alors à la troisième génération. La première n'avait vu que les tentatives faibles ou isolées de plusieurs beaux esprits qui cherchaient à se montrer supérieurs au vulgaire sans songer à l'entraîner. La seconde génération avait été vivement agitée par les efforts impétueux et combinés de plusieurs hommes, les uns d'un génie vaste, les autres d'un esprit remuant. Cet âge fut celui des combats : les philosophes et leurs adversaires semblaient toujours rangés en bataille. Ces derniers combattaient tantôt avec des armes que le temps avait usées, tantôt avec les premières armes que le hasard leur fournissait : ils étaient presque toujours vaincus, et trop pressés d'avouer leur défaite. Les philosophes étaient unis par leurs périls, plus encore que par l'analogie de leurs opinions et

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. la sympathie de leurs caractères. Audacieux et féconds en stratagèmes, ils s'acharnaient à la victoire et s'étourdissaient sur les suites d'un triomphe complet. La troisième génération vit le combat presque entièrement cessé : les philosophes comptaient des alliés secrets jusque dans les rangs de ceux qui avaient tant d'intérêt à les combattre. Ils ne voyaient plus nul honneur à poursuivre leur attaque contre la religion et ses ministres. La politique et l'administration leur paraissaient un plus digne objet de leurs recherches: ils étaient novateurs sans être factieux.

Des disciples et des amis de Voltaire, nul n'avait la puissance de le remplacer. Diderot, qui avait presque disputé l'empire au vieillard de Ferney, en poussant plus loin l'incrédulité, décela, dans ses vieux jours, les chagrins qui suivent l'athéisme. Il perdit beaucoup auprès des philosophes, et encore plus auprès du public, en diffamant, dans l'Essai sur les règnes de Claude et de Néron, J.-J. Rousseau qui n'était plus; en flétrissant, par les outrages les plus emportés, la mémoire de celui qu'il avait tant de sois serré dans ses bras, et dont il n'avait plus à craindre ni la réplique véhérmente, ni le pardon dédaigneux 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diderot mourut le 30 juillet 1784, à l'âge de

Chaque jour augmentait le nombre des prosélytes de la philosophie de J.-J. Rousseau, parce qu'elle était favorable à l'exaltation des esprits. Celle de Voltaire commençait à être regardée comme superficielle, ou, du moins, comme trop restreinte dans ses applications. Les ouvrages où l'athéisme était professé avec un calme sinistre, tel que le Système de la nature, et ceux qui, plus dangereux, appliquaient le matérialisme à la morale, ne plaisaient plus qu'à des hommes dont l'imagination s'était glacée par les calculs, ou dont le carac-

soixante-onze ans. Il ne sut à aucune époque de sa vie, et encore moins dans sa vieillesse, recueillir les forces de sa pensée, pour composer les grands ouvrages qu'on attendait de lui. La complaisance extrême qu'il avait pour ses amis ou pour quiconque voulait le flatter, emportait tous ses loisirs. Il concourait à des ouvrages médiocres, dont il n'était pas l'auteur, et cherchait à les animer par des pages brillantes. Fatigué de compromettre son repos par des productions hardies, et même cyniques, il se bornait à faire des lectures clandestines, soit de son Jacques-le-Fataliste, soit de sa Religieuse, soit du plus honteux de ses ouvrages posthumes, le Supplément aux voyages de Bougainville. Peu de temps avant sa mort, il avait fait un séjour assez long auprès de l'impératrice de Russie, qui, sans doute, dut être effrayée de son audace philosophique. Cependant elle fut pour lui jusqu'à la fin une bienfaitrice active et délicate.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 37 tère s'était dégradé par les vices. En général, ceux qui avaient accepte le titre fastueux de philosophes, régnaient moins depuis que la philosophie était devenue plus commune. Ce n'était plus le temps où, rassembles dans un banquet chez un homme opulent ou chez une femme spirituelle, ils pouvaient se flatter d'imposer à leurs concitoyens toutes les opinions dont ils étaient convenus. Les vieilles renommées décroissaient; les nouvelles n'avaient point cet éclat précoce qui captive l'admiration.

D'Alembert, dans ses dernières années, avait D'Alembert. suivi une marche inverse de Fontenelle. Celuici était parvenu, en vieillissant, à réformer le luxe de son esprit, et ses Eloges des Savans étaient aussi remarquables par les grâces naturelles du style que par l'étendue des idées. D'Alembert jeta trop de frivoles allusions dans ses derniers travaux académiques. Il mourut le 20 octobre 1783, honore de l'Europe savante, et vivement regretté des amis qu'il avait rendus témoins de ses vertus. Les ennemis de la philosophie lui reprochaient l'opiniatreté, les préventions, et même les combinaisons perfides d'un homme de parti.

Le marquis de Condorcet semblait désigné pour succèder à d'Alembert. Il possédait les connaissances les plus variées, et cultivait les

mathématiques, ainsi que les belles-lettres, avec une haute intelligence plutôt qu'avec génie. Personne ne semblait avoir pris plus de précautions pour se mettre en garde contre l'esprit de système et l'esprit de parti. Avec lui on quittait rarement l'analyse; mais on était surpris de le voir arriver, par cette méthode austère, à des résultats hasardés et tranchans. Le public le jugeait froid; ses amis lui connaissaient une âme ardente. On disait de lui : C'est un volcan couvert de neige. Un grand bienfait avait embelli et honoré sa jeunesse; c'était l'amitié de Turgot. Fidèle à tous les plans de cet administrateur, il défendit chacun des ministres qui voulurent les reproduire. Il servit la cour tant qu'elle eut à lutter contre les parlemens, et fut ensuite un inexorable ennemi de la cour.

Bailly.

Bailly publiait un ouvrage important dont le savant Montucla lui offrait le modèle; celuici avait écrit avec une précision lumineuse l'Histoire des Mathématiques. Bailly fit avec des couleurs plus brillantes l'Histoire de l'Astronomie ancienne et moderne. On aimait en lui un caractère heureusement tempéré; mais l'étude du cœur humain n'était que faiblement entrée dans le cercle étendu de ses connaissances. Son âme s'ouvrait naturellement aux douces illusions de la bienveillance. Estimé

des philosophes, il était plutôt leur discret ami que leur guide.

Thomas.

Thomas avait assuré sa gloire littéraire par ses derniers ouvrages : l'Éloge de Marc-Aurèle, l'Essai sur les Femmes, et surtout l'Essai sur les Éloges. La composition dramatique du premier de ces ouvrages, les vues ingénieuses du second, les sentimens de vertuqui donnaient au dernier une chaleur vraie et soutenue, faisaient sentir combien Thomas avait eu tort auparavant de chercher, dans les secrets de l'art, des effets d'éloquence que sa belle ame lui eût fournis. Sa santé chancelante lui faisait un besoin de la retraite. Une autre raison diminuait encore l'influence qu'il eût dû exercer sur le parti philosophique. Dans ses dernières années, il s'adonna tout entier à la poésie, quoiqu'il n'eût point reçu la flamme poétique. Il mourut en 1785, avec le regret d'avoir seulement ébauché un poëme épique, la Pétréide. Les nombreux fragmens qui en ont été publiés montrent l'art d'une versification savante; mais le travail s'y fait trop sentir. Thomas, en croyant faire une épopée, faisait réellement un poëme didactique.

Un médecin savant et laborieux, Vicq d'Azir, était compté au nombre des écrivains les plus distingués de cette époque. Ce fut lui qui, en 1788, succéda au grand Buffon à

Vicq d'Azir.

l'académie française. En prononçant son eloge, il se montra initié dans tous les secrets du style pur et pompeux de son prédécesseur; mais les lettres et les sciences devaient bientôt perdre Vicq d'Azir.

La Harpe.

La Harpe, malgré la fécondité de ses productions, ne surpassait point celles qui avaient annoncé en lui un talent précoce et le goût le plus sûr. Il ne justifiait que faiblement le choix de Voltaire, qui l'avait désigné comme son héritier. On ne voyait en lui ni le désir, ni la faculté de développer les systèmes dominans; il n'était un adepte de la philosophie que par soumission pour ses maîtres. Son talent s'éleva beaucoup lorsqu'il conçut l'utile entreprise d'examiner et de consacrer les titres de gloire de nos grands écrivains. Il fut éloquent en louant le génie.

Marmontek

Marmontel se distinguait aussi dans la critique, et donnait dans ses Élémens de Littérature le modèle d'un style pur et gracieux. On lui reprochait trop d'indépendance et quelques injustices dans ses opinions littéraires. Il était loin de porter la même hardiesse dans ses opinions philosophiques : il ne faisait la guerre qu'aux préjugés les plus dangereux; la modération de son caractère et le calme de sa vie le disposaient à respecter toujours ce

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. avait respecté dans ses plus jeunes années.

Champfort avait une impulsion tout-à- Champfort. fait différente. Il affecta de bonne heure la misanthropie, quoiqu'on soit fort éloigné d'en trouver des traces dans ses premières productions; et surtout dans l'aimable Eloge de La Fontaine. Quelques chagrins de vanité developpèrent en lui cette triste disposition. Il crut faire des progrès dans la philosophie en devenant amer et dédaigneux. Bientôt il tomba dans une morne indolence.

Gaillard.

L'historien Gaillard imitait Voltaire dans les formes de la narration, sans être doué d'un goût aussi sûr. L'amour de l'humanité inspirait ce philosophe bienveillant. Il semblait toujours animé de l'espérance qu'on pourrait réaliser bientôt le beau rêve de l'abbé de Saint-Pierre.

Enfin, si l'on parcourt la liste des successeurs de ces philosophes qui, vers le milieu du dix-huitième siècle, opérèrent une si grande révolution, on en trouvera plusieurs dont l'esprit droit et la conscience pure devaient être éclairés par l'expérience, mais nul dont le génie pût la devancer.

Quoique le goût de la métaphysique ne fût pas éteint, l'imagination commençait à reprendre tous ses droits. C'était alors un genre de mérite très-recherché que d'être un métaphysicien éloquent. L'ambition générale était de montrer plusieurs sortes de talens à la fois. Heureux l'écrivain dont on pouvait dire: Il s'est fait philosophe, mais la nature l'avait fait orateur ou poëte! On n'écrivait plus une ligne sans imaginer qu'elle dût être lue par une élite de sages et de rois, et influer sur la destiuée du genre humain. Cette préoccupation jetait dans les écrits une solennité trop uniforme; mais il faut convenir qu'elle inspirait souvent de hautes pensées et de nobles images.

L'abbé Raynal.

Il y eut un ouvrage où se trouvèrent réunis, avec un peu de confusion, presque tous les genres de styles. Ce fut l'Histoire philosophique du commerce des deux Indes, par l'abbé Raynal. L'auteur avait obtenu la communication de plusieurs mémoires adressés au gouvernement français, sur la plupart des établissemens européens dans les deux Indes. Il mit beaucoup d'art à employer ces matériaux, et sut souvent en relever le mérite par une rédaction élégante. Ses descriptions avaient de l'éclat et de la vérité; mais il s'attacha trop à substituer à des détails arides, des ornemens indiqués par l'esprit du jour. Il se fit aider dans ce travail, et eut recours à ses

DES LETTRES, ETC., AVANT LA REVOLUTION. amis 1. L'abbé Raynal adopta sans scrupule tout ce que lui offraient ses officieux collaborateurs. Comme ils né s'étaient point concertés entre eux, ils l'engagèrent dans des opinions contradictoires, et le rendirent plus sceptique

<sup>1</sup> Le collaborateur le plus actif et le plus brillant de l'Histoire philosophique du commerce européen dans les deux Indes, fut Pechmeja. Avec un esprit vif et une âme ardente, il parut peu s'occuper de chercher la gloire. Il dut pourtant une belle et touchante renommée à la tendre amitié qui l'unissait au médeciń Dubreuil. On jugera, par les deux anecdotes suivantes, de l'élévation que l'un et l'autre portaient dans ce sentiment :

« Vous n'êtes pas riche, disait-on à Pechmeja. » Mais, répondit-il, Dubreuil est riche. »

Dubreuil tombe dangereusement malade; un cercle nombreux de parens et d'amis l'environnait. Dubreuil paraissait peu sensible à leur empressement; il appelle Pechmeja, et lui dit tout bas : « Mon ami,

- » la maladie dont je suis atteint est contagieuse, je
- » ne puis permettre qu'à toi de me rendre des soins :
- » fais retirer tout le monde. »

Pechmeja ne survécut que peu de jours à son ami. Le maréchal de Noailles leur fit élever un tombeau commun dans le cimetière de Saint-Germain.

Vers le même temps, les deux frères jumeaux Lacurne et de Sainte-Palaye étaient cités comme des modèles les plus purs de l'amitié fraternelle. Champfort a célébré leur union avec une sensiblilité qu'on regrette de ne pas retrouver plus souvent dans ses ouvrages.

et plus mécontent qu'il ne l'était en effet. Tout habitués qu'étaient les rois à recevoir des apostrophes familières, ils durent être interdits de celles que leur adressa l'abbé Raynal: nul d'entre eux, pas même le roi de Prusse, n'avait été épargné dans ses conseils impérieux, dans ses dures réprimandes. Toutes ces déclamations furent d'abord écoutées sans humeur et sans scandale. L'abbé Raynal, pour arriver aux honneurs de la persécution, fut obligé de diriger ses traits contre le comte de Maurepas. Le parlement servit la colère du ministre: l'abbé Raynal, décrété de prise de corps, promena ses chagrins et sa gloire dans les pays étrangers. Il fut plaint à Paris : un homme de lettres s'honora en refusant d'accepter un emploi qu'on lui enlevait. L'Histoire philosophique fut vivement prônée dans les provinces, et y alla grossir le nombre des esprits. moroses.

Bernardin-de Saint-Pierre. Deux ouvrages, d'une inspiration plus douce, obtinrent un succès auquel l'esprit de parti n'eut aucune part, et firent honorablement la clôture d'un siècle littéraire si remarquable par la variété, et surtout par l'influence de ses grandes productions. Ceux-ci semblaient destinés à calmer les ames que les autres avaient agitées. La philosophie de Platon parut revivre dans la partie morale des

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 45

Etudes de la nature, par Bernardin de
Saint-Pierre. Élève de J.-J. Rousseau, mais
plus circonspect et moins impérieux que son
maître, il n'avait pas eu besoin de lui emprunter
les armes de sa puissante dialectique; mais il
s'était montré aussi habile que lui a peindre
les premières impressions de notre ame, nos
plaisirs les plus purs, nos penchans les plus
généreux, enfin, tous ces sentimens qui ont
fait dire au sage qu'un Dieu habite en nous.
A l'aspect des magiques tableaux de Bernardin de Saint-Pierre, les matérialistes euxmêmes regrettèrent la perte de ce qu'ils
appelaient des illusions.

Le Voyage du jeune Anacharsis fit l'effet d'un trésor trouvé dans les ruines de la Grèce. L'abbe Barthélemy avait employé trente ans à perfectionner cet ouvrage. Une vaste érudition s'y produisait sous des formes ingénieuses et brillantes. L'élégance et le pur atticisme du style voilaient avec art le travail qu'avaient coûté d'immenses recherches. Un écrivain dont les affections étaient toutes monarchiques, avait cru pouvoir, sans danger, retracer tout ce qu'enfanta chez les Grecs l'amour de la liberté. Mais, quand le Voyage du jeune Anacharsis parut, l'esprit de liberté manifestait parmi nous toute son effervescence : c'était en 1788. Déjà l'on voyait commencer

L'abbé Barthélemy. Poésie.

Voltaire, quoique chef des philosophes, avait eu dans sa vieillesse à défendre la poésie contre l'invasion des idées philosophiques. On prévoyait, avec trop de résignation, que bientôt il faudrait renoncer à ce genre de jouissance et de gloire : les raisonnemens semblaient partout faire la guerre aux fictions. La prose, qui avait indiscrètement étendu ses conquêtes, s'enrichissait des dépouilles de la poésie, et ne lui laissait plus qu'un domaine fort circonserit. Saint-Lambert, après le succès du poëme des Saisons, donna tous ses soins à un ouvrage de morale qu'il appela Catéchisme universel. Il se servait de l'analyse pour faire le portrait et tracer les devoirs d'un homme de bien. L'excellent traité des Offices de Cicéron aurait dû lui apprendre qu'on ne prouve rien en morale sans une inspiration éloquente. Les ouvrages de Fénélon et de J.J. Rousseau auraient dû l'avertir que, pour peindre l'homme de bien, il faut le montrer guidé par le sentiment de la Divinité. Marmontel n'était point né poëte. La Harpe et

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 47 Champfort ne purent jamais être que des poëtes du second ordre. Guymond de La Touche qui, dans deux actes d'Iphigénie en Tauride, avait annoncé le talent le plus heureux, ne survécut que peu de temps à ce brillant début. Une vie errante et long-temps malheureuse avait empêché Dubelloi de donner à son style cette pureté qui perpétue les succès. Ce peintre brillant des mœurs chevaleresques ne fit que préluder à l'entreprise d'introduire sur le théâtre français les événemens de notre histoire; entreprise à laquelle nos auteurs dramatiques se livrent aujourd'hui avec ardeur, souvent avec succès. De tous les poëtes de cette époque, aucun n'eut de plus fréquentes inspirations du génie que Lemière; mais des defauts de goût, et surtout d'harmonie, qui eussent été pardonnés à un contemporain de Corneille, restaient sans excuse dans un temps où la langue avait acquis toutes ses richesses. Une mort prématurée enleva deux jeunes poëtes qui avaient donné plus que des espérances, Malfilâtre et Gilbert. Le premier paraissait destiné à retracer avec un coloris séduisant les douces impressions qui lui étaient naturelles; l'autre prouvait, par ses chagrins et par son humeur, sa vocation pour la satire.

Les succès de plusieurs ouvrages qui rappelaient et n'égalaient pas les grands modèles 48 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, de notre littérature, n'eussent point sauvé la poésie française, s'il ne se fût élevé un poête fait pour parcourir avec éclat une longue carrière.

L'abbé Delille.

L'abbé Delille, doué de la facilité et de l'esprit d'Ovide, avait eu la sagesse de s'adonner à Virgile, comme au vrai modèle de perfection. Satraduction des Géorgiques fut un des évènemens les plus remarquables de notre litterature, et fit découvrir une force, une richesse nouvelle dans notre langue poétique; le génie des anciens y était reproduit avec un tel éclat, qu'il ne fut plus possible au bel esprit de renouveler contre eux les attaques des Perrault et des Lamothe. Après ce succès, le talent de l'abbé Delille flotta pendant quelques années entre des sujets qui séduisaient sa féconde et mobile imagination: il fit différentes sortes de promesses, que quarante ans de travaux devaient réaliser. Enfin, dans le poëme des Jardins, il chanta un art nouveau qui naissait en France. Il veillait à défendre cet art des caprices du faux goût qui multipliait, dans un coin de terre, de mesquines parodies des phénomènes et des plus heureux accidens de la nature. On connaît la grâce et la fraîcheur des descriptions répandues dans ce poëme; le temps y montre un mérite qu'on n'apercevait point alors; tous les goûts, toutes

les paisibles rêveries d'un âge qui semblait appelé à tant de bonheur, y sont fidèlement retracés. Beaucoup d'autres poëtes, avec moins d'art et d'inspiration, multipliaient des peintures qui semblaient promettre le retour de l'âge d'or. Les pastorales n'eurent jamais plus de vogue que dans les années qui précédèrent nos orages politiques. Le bon Gessner, en reproduisant, avec un pinceau facile et gracieux, les beaux sites et les mœurs innocentes que lui offrait sa patrie, avait beaucoup contribué à répandre parmi nous ce tranquille délire.

Lebruu.

Lebrun, qui avait publié ses premières odes dans le moment où l'on recherchait le plus l'audace des expressions ainsi que celle des pensées, fut toujours tourmenté du désir de disposer de la langue, comme si le goût et le génie n'en avaient pas déterminé le caractère. Quand l'inspiration lui faisait oublier ce pénible travail, il s'élevait à un degré de force et de noblesse que notre poésie lyrique n'avait plus connu depuis J.-B. Rousseau. Impitovable détracteur de la plupart des philosophes, il laissa pourtant refroidir ses vers par l'étalage d'une philosophie analytique dont il n'était qu'un adepte très-vulgaire. Sa vanité vindicative, quoiqu'elle lui suggérat souvent des traits heureux contre d'obscurs ennemis.

VI.

4

acheva d'arrêter un talent qui n'avait point sa source dans une âme élevée et généreuse. On parlait de liberté; il en outra le langage au point de montrer dans ses vers l'orgueil et l'humeur d'un républicain. Le comte de Vaudreuil écoutait et faisait écouter au comte d'Artois ces rimes audacieuses; ils en admiraient le mécanisme habile, sans s'occuper de la pensée. Ces poëtes sont fous, disait le comte de Vaudreuil; mais quelle verve! quel génie!

Ducis.

Un poëte tragique, Ducis, remplissait la scène avec honneur. Le goût avait pu concevoir des alarmes, en le voyant transporter sur un théâtre épuré par le génie, les conceptions informes du tragique anglais; mais l'auteur des tragédies françaises d'Hamlet et du Roi Léar substituait d'autres beautés, et même d'autres défauts, à ceux d'un modèle souvent sublime et plus souvent barbare. Ducis, en imitant Sophocle, rassura ceux qu'il avait inquiétés en imitant Shakespeare. Les grandes scènes d'OEdipe chez Admète émurent profondément les ames; depuis Mérope, la scène française n'avait point retenti d'accens aussi pathétiques.

Parny.

L'affectation et la légèreté étudiée que Dorat et le marquis de Pezai avaient introduites dans la poésie légère, perdirent leur frivole prestige lorsque Parny public ses poésies pes lettres, etc., avant la révolution. 51 érotiques. Touchés des vives expressions d'un sentiment aimable et vrai, les Français se félicitèrent d'avoir trouvé le Tibulle qui manquait encore à notre littérature.

L'affectation avait dominé bien plus encore dans la comédie; cet art se perdait au milieu des succès qu'obtenaient chaque jour de beaux esprits froids et compassés. Celui qui aurait voulu juger des mœurs d'après ce miroir infidèle, aurait demandé ce qu'étaient devenus les passions énergiques, les caractères déterminés, et même les ridicules saillans. Un jeune poëte doué d'une imagination fraîche et brillante. Colin d'Harleville, peignit, dans chacune de ses comédies, un aimable Français du dixhuitième siècle; son art consistait surtout à retracer les illusions d'un esprit gai et d'une ame bienveillante. On reconnaissait l'auteur dans le personnage principal de ses comédies; on aimait à s'y reconnaître soi-même : on applaudissait à de douces rêveries dont on yenait d'éprouver le bonheur. L'Optimiste fut ioué devant des hommes qui tous croyaient vivre dans le meilleur des pays et le plus éclairé des siècles. Cette pièce était dans sa nouveauté quand tous les maux fondirent sur une génération qui voyait avec dédain le bonheur et la

sagesse des générations passées.

Colin d'Harleville. Comédie du Mariage de Figaro.

La comédie du Mariage de Figaro, jouée quatre ans avant l'Optimiste, fut presque un événement politique, ou du moins un présage des événemens qui allaient éclater. Les mémoires judiciaires de Beaumarchais avaient indiqué en lui les secrets les plus précieux du talent comique. Quand il donna le Barbier de Séville, en 1775, on admira le don qu'il avait d'égayer la satire, de conduire avec facilité une intrigue, et d'en faire sortir des situations fortes et plaisantes; mais on regretta que cette comédie ne fût point écrite d'un style naturel, et que l'esprit y fût altéré par le mauvais goût. Il eût fallu à Beaumarchais de sages loisirs pour suppléer à une éducation littéraire trop imparfaite. Mais les loisirs étaient-ils possibles pour un homme qui, se croyant sûr d'accabler tous ses ennemis, ne s'embarrassait pas d'en augmenter le nombre, et qui, occupé du double soin d'étayer sa réputation et d'augmenter sa fortune, voulait que son nom intervint dans tous les chocs de l'opinion, et même dans tous les grands intérêts des puissances? Au milieu des intrigues d'une vie turbulente, il composa une comedie nouvelle, une comédie véritablement encyclopédique; il voulut y faire entrer mille portraits divers, et surtout le sien même; signaler toutes les opinions du jour, exprimer avec audace celles qu'on ne

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 53 pouvait encore énoncer librement, s'emparer des ridicules, des travers que la prudence, la crainte et surtout le respect pour les bienséances sociales avaient jusque-là mis hors de l'atteinte de tous les auteurs comiques. Morale, legislation, politique, metaphysique même, Beaumarchais voulut tout passer en revue, tout examiner, comme on peut le faire dans un souper libertin. Ce qu'il y eut d'étonnant, c'est qu'il parvint à donner quelques proportions à cette comédie colossale, et que le comique ne fut pas complétement étouffé dans une si vaste et si extravagante débauche de l'esprit. Une idée première y dominait, Suivant un usage immémorial au théâtre, les plébéiens étaient sacrifiés à la vanité des grands; Beaumarchais entreprit, au contraire, de livrer les grands à la risée de leurs subalternes. C'était réellement une innovation démocratique dans le système de la comédie : tous les détails développaient cette intention. Les grands seigneurs n'étaient pas plus respectés dans leurs fonctions éminentes que dans leurs futiles loisirs. Le mot de l'envie, le mot par lequel la multitude proteste en secret contre l'inégalité des conditions, était proféré : Qu'avez-vous fait pour jouir de tant de biens? vous vous êtes donne la peine de naître. Ce fut aux no-

bles les plus fêtes, à ceux même qui paraissaient avoir servi de modèle à son Comte Almaviva, que Beaumarchais sit les premières confidences de cet ouvrage; ce fut d'eux qu'il s'aida pour obtenir la représentation d'un drame qui semblait porter avec lui toute une révolution. Le gouvernement y était lui-même attaqué; il le sut, et céda. Un monarque de mœurs austères fut amené à souffrir la représentation d'une pièce dont la scandaleuse licence était le moindre inconvénient. La comédie du Mariage de Figaro attira la plus grande affluence de spectateurs pendant plus de cent représentations; aucun des chess-d'œuvre de notre théâtre n'obtint un tel succès. Les nobles éprouvèrent encore plus de plaisir à se voir sur la scène, que les plébéiens n'en avaient à les signaler. Le gouvernement, livré, suivant l'usage, à un repentir tardif, expia sa faiblesse par une rigueur inconséquente. Une légère imprudence que commit Beaumarchais servit de prétexte pour le faire renfermer pendant quelques jours dans une maison de correction. L'auteur à qui l'on avait permis d'ébranler par le ridicule les institutions de la monarchie, fut puni comme un jeune homme dont l'étourderie aurait causé quelques alarmes. Sa comédie, pendant ce

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 55 temps, recevait les applaudissemens accoutumés 1.

Je pourrais parler ici de quelques autres ou-

<sup>1</sup> Beaumarchais, dans sa préface du Mariage de Figaro, entreprend de prouver, avec une espèce de gravité, que nulle pièce de théâtre n'avait eu encore un but aussi moral. Dans le cours de cette longue apologie, il paraît convaincu que la France touche au moment d'une grande réforme dans ses vieilles institutions : il redouble ses attaques contre les nobles. Toute cette préface est écrite avec un excès de mauvais goût qui annonce le déclin, non-seulement du talent, mais de l'esprit de l'auteur. En effet, Beaumarchais depuis n'écrivit plus rien qui rappelât ses piquans mémoires, ni son Barbier de Séville. Le public parut se plaire à humilier dans plusieurs occasions un homme dont il avait aimé la gaieté, et auquel il avait pardonné beaucoup d'imprudence. L'on se rangea du parti de deux de ses plus violens détracteurs, auxquels il fit de faibles réponses. L'un était le comte de Mirabeau, et l'autre l'avocat Bergasse. Quand la révolution éclata, Beamarchais était privé de tout moyen d'y jouer un rôle important. Il eût pu cependant regagner la faveur d'une grande partie du public, en flattant les principes, ou plutôt les excès de cette époque. Il s'en abstint; sa conduite fut modérée, et il essuya plusieurs persécutions. Il mourut en 1798, peu de temps après son retour d'Angleterre. D'après l'attachement qu'eurent pour lui des hommes d'un esprit distingué et d'un caractère pur, on peut juger qu'il sentait vivement l'amitié. Comme plusieurs de ses contemporains; il fut turbulent sans être factieux.

vrages froidement et systématiquement licencieux, et surtout d'un roman enfanté par une imagination perverse, les Liaisons dangereuses; mais quiconque a pu observer les mœurs de la capitale avant la révolution, convient que ces ouvrages peignaient sans vérité, et même sans vraisemblance, la société dont ils prétendaient offrir le tableau.

L'état des lettres, tel que je viens de le tracer, était satisfaisant, mais sans offrir l'éclat prodigieux du siècle de Louis XIV, ni de cette époque où Voltaire, Montesquieu, J.-J. Rousseau et Buffon se montrèrent dans toute la puissance de leur génie. Mais on s'applaudit de voir l'instruction généralement répandue. On ne tenait aucun compte des classes du peuple qui ne peuvent s'instruire, et l'on ne s'inquiétait point de celles qui s'instruisaient mal. Il semblait à quelques esprits spéculatifs qu'il n'y aurait plus ni discordes, ni malentendus sur la terre, dès que les enfans auraient appris la logique de Condillac. Les sciences exactes favorisaient elles-mêmes ce système de perfectibilité indéfinie. Suivons un moment leurs progrès et surtout leur influence.

Voyages.

Ce fut, dans le dix-huitième siècle, un grand événement que le voyage de savans français au cercle polaire et à l'équateur, pour déterminer la figure de la terre. Cette mission, dont le

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. résultat fut de confirmer la théorie de Newton, encouragea les savans à chercher les moyens de résoudre tout ce qui restait encore de problématique dans la géographie. Toutes les sciences demandaient à la navigation le complément ou la vérification de leurs découvertes. L'observation des astres avait donné la mesure de la terre. Notre globe, parcouru dans tous les sens, offrait de nouveaux moyens d'observer le système solaire. Les savans, successeurs ou émules des bienfaisans missionnaires dans les contrées les plus reculées des deux mondes, semblaient être les précurseurs de cette nouvelle confédération qu'on voulait établir entre les peuples. Anquetil, Gentil et Sonnerat venaient demander compte aux Bramines de tout ce qu'ils avaient pu conserver de la sagesse et des lumières de leurs ancêtres. Quelques Anglais exerçaient sur les antiquités des Indes la sagacité et la patience de leur esprit, tandis que leurs compatriotes se livraient à des rapines toujours dénoncées et toujours impunies. L'Égypte, en peu d'années, fut parcourue par une suite d'observateurs judicieux et de voyageurs intrépides. Le chevalier Bruce s'enfonçait dans l'Abyssinie. Volney recueillait sur l'Egypte et sur la Syrie des renseignemens exacts, et saisissait des aperçus lumineux qui ne pouvaient se dévoiler qu'à un esprit élevé.

Le baron de Tott traçait une esquisse rapide de l'empire ottoman, dont ses talens avaient fortifié le plus important boulevart. Le comte de Choiseul-Gouffier, depuis ambassadeur à Constantinople, visitait les ruines de la Grèce, et, dans son Voyage pittoresque, pressait les souverains de rendre un nouveau lustre à la terre des beaux-arts et de la liberté.

Tout était en mouvement pour découvrir des végétaux précieux, pour les conquérir et les transporter d'un hémisphère à l'autre. Pkusieurs hommes actifs avaient suivi l'exemple donné par le bienfaisant Poivre, intendant de l'Ile-de-France. Un petit navire qui portait un arbrisseau, fragile espérance d'une riche reproduction, semblait plus précieux que ces lourds vaisseaux qui transportent tant d'or d'Acapulco à Manille. L'impératrice de Russie, Catherine II, faisait visiter par le savant Pallas des contrées qui n'avaient jamais été visitées que par des yeux stupides. Plusieurs naturalistes se frayaient une route hardie à travers les déserts de l'Afrique. Sparrmann et Levaillant franchissaient les limites de la colonie hollandaise du Cap de Bonne-Espérance, pénétraient jusque dans des lieux dont la nature semble avoir fait le domaine des bêtes féroces, et goûtaient le plaisir de ces chasses périlleuses que l'antiquité cnoyait réservées à ses demi-dieux.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION.

Mais il était un genre de voyage bien plus Voyages auséduisant pour l'imagination, et plus impor- de. tant pour les sciences, pour la splendeur de Bougainville. l'Europe et la civilisation du globe entier : c'étaient les voyages autour du monde. Pendant près d'un siècle, on les avait abandonnés, par dépit de ne plus trouver de mines d'or et d'argent. L'expédition de l'amiral Anson ranima le goût de ces grandes entreprises. En France et en Angleterre, des hommes d'État éclairés mirent leur orgueil à les diriger pour obtenir des avantages communs à toutes les nations. La fatale guerre de sept ans touchait à sa fin, lorsque Byron, Wallis et Carteret sortirent des ports de l'Angleterre pour visiter la mer du Sud.

Habile à faire oublier les affronts d'une paix honteuse, mais nécessaire, le duc de Choiseul ordonna, en 1763, une expédition pour le même objet; elle fut confiée à M. de Bougainville, marin distingué par ses vastes connaissances. Celui-ci parut d'abord n'être chargé que de la triste mission de remettre aux Espagnols les îles Malouines. Mais un vaste champ de découvertes s'offrit à lui quand il entra avec ses deux frégates dans l'océan Pacifique. Plus courageux et plus patient que Wallis, qui avait dirigé sa route à peu près vers les mêmes archipels, il fit des reconnaissances géogra-

phiques plus exactes et plus étendues. Il saisit toutes les occasions d'observer et de peindre les mœurs variées d'insulaires qui, malgré leur voisinage et une origine commune, offraient ici une férocité rebelle à tous les arts de civilisation, et là toutes les langueurs d'une vie voluptueuse. L'île d'Otahiti, visitée avant lui, mais dont il étudia le premier les usages et les productions, parut réaliser à ses yeux ce que les fables grecques rapportent des îles consacrées à Vénus. Après avoir découvert un nouvel archipel, celui des Navigateurs, il visita les îles australes qu'il nomma Grandes-Cyclades. Il allait reconnaître la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, et ravir à Cook la gloire de résoudre le premier le problème sur l'existence du continent austral, lorsque le manque de vivres le força de se diriger vers les Indes. Ce voyage autour du monde, dont le récit animé avait charmé les Français, excita une vive émulation parmi nos marias; mais les ministres successeurs du duc de Choiseul craignaient toutes les dépenses qui n'avaient pas pour objet le luxe de la cour et les plaisirs de Louis XV. Les Anglais ne se ralentirent point dans leurs efforts pour compléter la géographie du monde.

Voyages des

Peu de faits me paraissent plus remarquables observer le dans l'histoire de l'esprit humain, que l'atten-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. tion qui fut donnée à deux passages de la pla- passage de Venus sur le nète de Vénus sur le disque du soleil. Ces soleil. événemens astronomiques offraient l'espérance de déterminer la distance exacte du soleil à la terre. Les observations, contrariées par divers accidens, furent inexactes et mal d'accord entre elles. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est que c'était dans l'année 1761, où presque toutes les puissances de l'Europe étaient engagées dans une guerre opiniatre, que s'était formée une confédération entre les savans français, anglais, russes, danois et suédois, pour résoudre ce grand problème. Les Gentil, les Chappe, les Pingré, les Masson, brûlaient d'impatience de saisir, en 1769, le second passage de la planète propice qui s'offrait encore pour rectifier leurs observations, et leur indiquer la distance du soleil et sa grandeur majestueuse. Tout est en mouvement dans les deux hémisphères. De combien de mois n'at-on pas devancé le moment attendu pour se transporter dans les lieux que la science a indiqués comme les meilleurs points d'observation! Que de scrupules! quelle vigilance! quelle anxiété! Le soleil permettra-t-il aux hommes de surprendre des secrets qu'il leur dérobe par des flots de lumière? Chappe est dans la Californie: noble martyr de la science, il ne mourra du moins qu'après avoir rectifié, sous un ciel

brûlant, les observations qu'il avait faites six ans auparavant, au milieu des glaces de la Sibérie. La fatalité poursuit l'astronome Gentil, qui s'est une seconde fois transporte dans les Indes. La pureté de ce beau ciel ne s'est pas démentie pendant six mois. Le jour arrive : le grand astre s'avance avec pompe; en un instant un fatal nuage s'eleve; et, comme pour désespérer plus cruellement le malheureux astronome, ne voile le soleil que pendant le temps nécessaire à l'observation. Mais. cette fois, le zèle avait été si général dans tous les lieux habités par des savans, tant de courses avaient été entreprises, on s'était. armé de tant de précautions contre les plus légères erreurs, qu'on obtint, sinon le résultat désiré, au moins un résultat satisfaisant. La différence entre les observations n'était que d'un quart de seconde, différence beaucoup trop importante, puisque ce quart de seconde répond à un million de lieues. Les sciences purent déclarer au monde que la distance du soleil à la terre surpasse trentequatre millions de heues, et que cet astre est au moins quatorze cent mille fois plus gros que notre globe.

Les trois voyages de Cook.

Le second passage de Vénus fut l'occasion du premier voyage du capitaine Cook autour du monde. Je ferais une grave omission dans le

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. tableau d'un siècle où l'opinion recevait tous les genres d'influence, si je ne parlais ici de cet immortel navigateur, dont les travaux, les découvertes, les nobles et sages relations n'inspirèrent pas moins d'enthousiasme aux Français qu'à ses compatriotes. Il semblait être le commun député de l'Europe, pour porter les arts qui la faisaient fleurir, et les douces institutions qui lui promettaient tant de bonheur, dans des pays incultes et barbares. C'était lui que la grande société des chrétiens avait appelé à la belle mission de réparer le brigandage et les crimes de Pizarre, des Valverde et des Almagro. Guide de plusieurs savans renommes, tels que Bancks, Solander, Green, Sparrmann, Forster, Anderson, qui s'embarquèrent successivement avec lui dans ses trois voyages: c'était pour eux, hien plus que pour le roi de la Grande-Bretagne, qu'il prenait possession de tant d'archipels, de tant de terres pour lesquelles il était un nouveau Colomb. Sur les deux frégates de Cook régnait l'activité de la plus florissante académie. Seul dominateur de la mer Pacifique, qu'il parcourut trois fois, une continuelle succession de nouveaux phénomènes appelait ses regards, son intrépidité, sa constance. Ce n'était pas sans d'utiles méditations que ces savans observaient la triste et hideuse enfance des sociétés hu-

64 LIVRE XVII : TABLEAU DES MOEURS; maines; c'était avec plus d'ardeur encore qu'ils observaient le travail de la nature, exerçant sa puissance sans le concours et sans le contrôle de l'homme. Ils voyaient se former les bancs de corail, s'élever les rochers, naître les îles. Avec des inductions tirées du langage, des coutumes et des cultes les plus grossiers, ils reconnaissaient les plus antiques émigrations des peuples, et montraient Malaca peuplant Otahiti. Fêtés de quelques insulaires, repoussés par d'autres avec férocité, volés par tous, ils excitaient ici une joyeuse admiration, et là une terreur muette; quelques peuplades étaient assez stupides pour les voir avec indifférence. Ils avaient devant eux tous les faits - de l'ordre moral pour rectifier les conjectures de la philosophie. Ceux qui s'étaient promis d'être les bienfaiteurs d'un nouveau monde. ceux auxquels le roi Georges, le lord Sandwich et tous les Anglais distingués confiaient les grains de blé, les ceps de vigne, les arbres, les légumes, les animaux domestiques qui font nos richesses, surent en vain conserver dans une immense navigation ces dépôts précieux. Les insulaires repoussaient le plus souvent le bien qu'on voulait leur faire, et les nouvelles jouissances qu'on voulait ajouter à leur apathique félicité. Cependant ils étaient livrés aux fléaux de deux maladies contagieuses que l'équipage

DES LETTRES; ETC:, AVANTULA RÉVOLUTION. > 85 des navires européens recèle presque toujours? Cook n'eut jamais le bonheur de voir prospérer les fruits qu'il avait semés sur des terres fécondes. Vancouver, qui de son compagnon devint son successeur, fut effrayé de voir; après moins de vingt années, les beaux et joyeux habitans d'Otahiti transformés en une peuplade livide, décharnée, et, pour comblede maux, livrée sans relache à des discordes civiles. Le résultat des travaux de Cook et d'une intrépidité qui l'avait conduit jusqu'au soixantedixième degré de l'hémisphère austral, fut de l'amener à deux réponses négatives sur les deux questions qui avaient été l'objet de ses voyages : Y a-t-il un continent austral? Y a-t-il dans l'Amérique septentrionale un détroit qui puisse conduire de l'Atlantique dans la mer du Sud? Mais les savans décernent à Cook la palme qu'il ne voulut pas s'adjuger, et proclament les terres australes une cinquième partie du monde.

Tout ce qu'il y avait en France de sages et de rêveurs (le nombre de ces derniers était illimité), était charmé de voir ainsi s'agrandir l'univers, dans un moment qui paraissait si bien choisi pour en perfectionner toutes les lois. Dès qu'un des voyages de Cook avait été traduit, il excitait un intérêt semblable à celui qu'avaient inspiré, au commencement du seizième siècle, les relations pompeuses

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, des navigateurs qui offraient à l'ambition des cours et à l'avidité des aventuriers les trésors variés des deux Indes. On ne se lassait pas de louer toutes les salutaires précautions que Gook avait inventées pour maintenir la santé de son équipage. La guerre, qui s'élevait entre l'Angleterre et la France, n'arrêta point parmi nous l'intérêt pour le navigateur anglais; elle fut au contraire l'occasion du plus bel hommage rendu à ses travaux. Turgot, du fond de sa retraite, adressa au gouvernement un mémoire non signé, dans lequel il proposa de faire respecter par tous les navires français les deux frégates de Cook. Louis XVI et le ministre Sartine accueillirent ce noble vœu. Franklin, qui avait proposé une même mesure aux États-Unis, et qui même en avait dejà pris l'initiative, eut le chagrin de se voir désayoné par la jalousie de ses compatriotes. Voici la lettre que le ministre de la marine écrivit, le 19 mars 1779, à tous les commandans de vaisseaux : « Le capitaine Cook, qui ». partit de Plymouth au mois de juillet 1776, » à bord de la frégate la Résolution, et en » compagnie de la Découverte, capitaine » Clerck, pour tenter des découvertes sur les y côtes, îles et mers du Japon et de la Calim fornie, doit être sur le point de retourner » en Europe. Comme de pareilles entreprises

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. » sont d'une utilité générale pour toutes les » nations, la volonté du roi est que le capitaine » Cook soit traité comme le commandant » d'une puissance neutre et alliée, et que tous » les capitaines qui rencontreront ce naviga-» teur célèbre l'informent des ordres de Sa » Majesté à son égard, et en même temps » lui fassent connaître qu'il doit lui-même » s'abstenir de toute hostilité.»

Cook n'était plus quand la France honorait ainsi ses intentions généreuses. Un mois auparavant il était tombé sous la massue des sauvages qu'il voulait civiliser. Chaque Etat de l'Europe crut avoir perdu un de ses meilleurs citoyens.

Depuis qu'une paix honorable avait été Voyage de La Pérouse, signée, Louis XVI voulait illustrer son règne par une expedition utile aux sciences. Un marin qui avait su, même après le funeste combat du 12 avril 1782, troubler le commerce de l'Angleterre dans la baie d'Hudson. le chevalier de la Pérouse fut choisi par lui pour diriger un nouveau voyage autour du monde. On n'espérait plus surpasser la gloire de Cook, mais on voulait compléter ses déconvertes. Les instructions données au chevalier La Pérouse furent l'ouvrage du monarque lui-même, et d'un marin estimé pour ses hautes connaissances et chéri pour

ses vertus, Fleurieu. Ces instructions, fort détaillées, sont remarquables par l'étendue et la précision du savoir. Le caractère bienveillant de Louis XVI s'y fait sentir dans plusieurs passages, et surtout dans celui-ci: « Le sieur de La Pérouse, dans toutes les » occasions, en usera avec beaucoup de dou- » ceur et d'humanité envers les différens » peuples qu'il visitera dans le cours de son » voyage.

» Il s'occupera avec zèle et intérêt de tous
» les moyens qui peuvent améliorer leur
» condition, en procurant à leur pays les
» légumes, les fruits et les arbres utiles d'Eu» rope; en leur enseignant la manière de
» les semer et de les cultiver; en leur fai» sant connaître l'usage qu'ils doivent faire
» de ces présens, dont l'objet est de mul» tiplier sur leur sol les productions néces» saires à des peuples qui tirent presque toute
» leur nourriture de la terre.

» Si des circonstances impérieuses, qu'il est » de la prudence de prévoir dans une longue » expédition, obligeaient jamais le sieur de » La Pérouse à faire usage de la supériorité » de ses armes sur celles des peuples sauva-» ges, pour se procurer, malgré leur oppo-» sition, les objets nécessaires à la vie, tels » que des subsistances, du bois, de l'eau, il » n'userait de la force qu'avec la plus grande » modération, et punirait avec une extrême » rigueur ceux de ses gens qui auraient ou» trepassé ses ordres. Dans tous les autres cas, 
» s'il ne peut obtenir l'amitié des sauvages par 
» de bons traitemens, il cherchera à les conte» nir par la crainte et les menaces; mais il 
» ne recourra aux armes qu'à la dernière ex» trémité, seulement pour sa défense, et dans 
» les occasions où tout ménagement compro» mettrait décidément la sûreté des bâtimens 
» et la vie des Français dont la conservation 
» lui est sonfiée.

» Sa Majesté regarderait comme un des suc-» cès les plus heureux de l'expédition, qu'elle » pût être terminée sans qu'il en eût coûté la » vie à un seul homme. »

C'est à qui des marins et des savans obtiendra le périlleux honneur d'accompagner La Pérouse. On voit avec intérêt accourir parmi eux deux jeunes marins qui goûtent tout le bonheur des goûts studieux, d'une grande fortune et de l'amitié fraternelle. Ce sont deux fils du banquier de la cour, Laborde, qui faisait connaître son immense fortune par l'étendue de ses bienfaits 1. L'expédition mit à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il me semble que c'est une espèce de devoir pour l'historien, que de faire connaître les noms de ceux

70 LIVRE XVII: TABLEAU DES MŒURS, la voile de la rade de Brest, le 10 août 1785. Les deux frégates se nommaient, l'une la Boussole, et l'autre l'Astrolabe; cette dernière était commandée par le capitaine de

qui concoururent à une expédition si honorable et si malheureuse : en:voici la liste.

ÉTAT nominatif des officiers, savans et artistes embarqués sur les frégates la Boussole et l'Astrolabe. — Juillet 1785.

## LA BOUSSOLE.

MM. de La Pérouse, capitaine de vaiseau, commandant en chef.

Lieutenans.

'De Glonard, chargé du travail. D'Escures.

Enseignes.

Boutin.

De Pierrevert.

Colinet.

Gardes de la Marine.

Mel de Saint-Céran. De Montarnal.

De Roux Darbaud.

Frédéric Baudron.

Ingénieurs, Savans et Artistes.

De Monneron, capitaine au corps du génie, ingénieur en chef. vaissess de Langle. Les commencemens de la navigation furent heurenx. La Pérouse doubla presque sans difficulté le cap Horn, où l'amigal Auson evait été assaille des plus hor-

Bernizet, ingépieur-géographe.
Rollin, chirurgien-major.
Lapante-Dagelet, astronome.
De Lamanon, physicien, minéralogiste, météorologiste.
L'ablé Mongès, physicien, et faisant fouctions d'aumônier.
Duché de Vanay, dessinateur de figures et paysages.
Prévot (le jeune), dessinateur pour la botanique.
Collignon, jardinier-botaniste.
Guéry, hofloger.

L'ASTROLABE.

MM. de Langle, capitaine de vaisseau, commandant

Lieutenant.

De Monti, fait capitaine de vaisseau.

Enseignes.

Freton de Vaujuas.

Daigremont:

De Laborde Marchainville, surnuméraire:

Blandela, lieutenant de frégate.

Gardes de la Marine.

De Laborde Bautervilliers. Law de Lauriston. Rassi de Flassan, surnuméraire. ribles tempêtes. Il est rapidement porté vers les îles Sandwick, que la catastrophe du capitaine Cook devait lui rendre si redoutables. Ses précautions et sa douceur ont désarmé la férocité de ces insulaires. Il fait sans orgueil des découvertes assez importantes. Heureux de joindre son nom à celui du navigateur anglais, il reconnaît après lui, avec de nouveaux détails et de nouveaux dangers, la côte nord-ouest de l'Amérique, et me vent pas que les Français restent frustrés de leur part dans le commèrce fructueux des peffeteries de cette contrée.

C'est dans le Port des Français, dont la découverte remplit ses vœux et accroît ses espérances, que l'attend un premier malheur. Il s'agissait de sonder l'intérieur d'une baie. Deux canots étaient chargés de ce travail,

## Savans et Artistes.

Monge, astronome.

De La Martinière, docteur en médecine, botamste. Dufresne, naturaliste.

Le Père Receueur, religieux, naturaliste, faisant fonctions d'aumônier.

Prévost (oncle), dessinateur pour la botanique.

Lavaux, chirurgien ordinaire de la marine.

Lesseps, vice-consul de Russie, interprète, débarqué au Kamstschatka, et chargé de porter à Paris les dépêches de La Pérouse.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 73 Les instructions par lesquelles La Pérouse croyait avoir prévenu tous les dangers furent mal comprises ou mal exécutées. Un des canots, monté par un officier de marine nommé d'Escures, tombe dans des brisans. Sur le secondétaient les deux frères Laborde, éloignés des brisans de plus d'un quart de lieue. Ils espèrent sauver leurs malheureux compagnons. Il n'est plus temps; ils n'arrivent que pour être engloutis après eux. C'était la première fois qu'on avait permis aux deux frères de remplir une même: mission. Vingt-un Francais périrent dans cette fatale baie. Toutes les pertes qu'on éprouve dans des expéditions de ce genre sont des malheurs domestiques. La Pérouse donna des larmes à ses jeunes elèves; son cour était navré, mais sa constance n'était pas vaincue.

L'illustre géographe passe bientôt de la côte nord-ouest de l'Amérique à la côte orientale de l'Asie. Il veille pour tous les navigateurs à venir, et ne craint ni périls ni fatigues pour diriger la course de ceux qui visiteront après lui des plages jusque-là peu fréquentées par les navires européens. Tant de travaux, exécutés dans le cours de deux ans et demi, ne sont encore qu'une partie de sa tâche: il lui reste à visiter les Terres Australes. Déjà il voit s'élever une colonie an-

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, glaise dans la Nouvelle-Hollande. Botany-Bay lui offre un phénomène moral digne de toute son attention. Des malfaiteurs, sortis des ports de l'Angleterre, sont devenus, sous les lois du sage et vigilant gouverneur de la colonie, de paisibles cultivateurs. C'est sans violence qu'ils ont pris les premiers possession de l'hémisphère austral. La Pérouse songe à des établissemens qui peuvent honorer encore davantage sa patrie : mais à peine est-il parti pour cette nouvelle expédition, que tout lui devient funeste. Son second et son ami, lecapitaine Langle, périt avec plusieurs de sescompagnons pour s'être trop fiés aux démonstrations pacifiques de perfides insulaires. Un naturaliste accompagnait cet infortuné marin, et partagea son sort; il se nommait Lamanon. Enclin à reconnaître, d'après l'autorité de J.-J. Rousseau, un grand fonds de bonté dans oe qu'on nomme l'état de nature, tout ce qu'il voyait depuis trois ans chez les sauvages, les larcins les plus impudens, une hideuse prostitution, les sacrifiees humains, rien n'avait encore pu le détromper. La veille de sa mort, Lamanon disait: «Les sauvages valent mieux que nous. »

La Pérouse s'ouvre une route nouvelle..... mais bientôt on ne reçoit plus aucun renseignement sur son sort. Les mois se succèdent.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. Un silence affreux cache sa destinée. En vain on interroge les Anglais, les Hollandais, les Portugais et les Espagnols qui reviennent des Indes et se sont approchés des Terres Australes. Depuis le mois de septembre 1788 on n'a plus rien appris de La Pérouse. Deux grandes expéditions furent ordonnées, l'une au commencement de nos troubles, l'autre dès les premiers momens où un grand homme venait de les calmer, et toutes deux avec le noble but de se diriger vers la recherche du malheureux navigateur, qu'on pouvait supposer encore retenu dans quelque île. Le résultat de ces courses et de ces nobles dépenses est la triste conjecture que les deux frégates de l'intrépide La Pérouse ont été brisées contre un récif d'un archipel du Sud. Chaque fois que Louis XVI s'entretenait de cette expédition, qui avait été pour lui le dernier de ses beaux rêves, en plaignant le sort de La Pérouse, il ne pouvait s'empêcher de se plaindre luimême : « Je vois trop que je ne suis point » heureux. »

Tandis qu'avec tant de dangers on complétait la géographie du globe, la physique et surtout la chimie découvraient au milieu de nous un monde nouveau. Les expériences des Galilée, des Torricelli, des Pascal, sur la pesanteur et les propriétés de l'air, avaient donné

Chimic.

naissance, pendant le dix-septième siècle, à la physique expérimentale. La chimie fut plus heureuse encore vers la fin du dix-huitième siècle, en soumettant à l'analyse tout ce qu'il y a de plus subtil et de plus imperceptible. Le feu, à l'aide duquel on interroge toutes les substances, fut lui-même interroge sur la sienne. Le génie fit une révolution dans le système des quatre élémens, et leur enleva leur simplicité, leur unité prétendue. On decomposa, on recomposa l'air. On fit plus: on trouva dans les vapeurs, dans les gaz émanés de certaines substances, un air plus léger que l'air atmosphérique. Plusieurs grands chimistes avaient paru à la fois en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Unis pour une réforme dont ils pressentaient le besoin, ils firent la guerre, non-seulement aux préjugés de l'ignorance, mais à ceux d'un savoir imparfait, et profitèrent soit des découvertes, soit des erreurs même de leurs ingénieux devanciers.

Lavoisier.

Un homme d'un esprit vaste, d'un caractère constant, et qui dévouait sa grande fortune à l'intérêt des sciences, Lavoisier, donnait des lois à tous ses concurrens. Riche de beaucoup de découvertes qui lui appartenaient, il avait éminemment l'art de classer et d'unir dans un même système des expériences qui,

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. jusqu'à lui, avaient paru isolées. Ce fut lui qui, en créant une langue nouvelle pour la chimie, opéra la belle union de la logique de Condillac à une science trop long-temps entourée de mystères, de vains miracles et de promesses artificieuses. Des savans français dignes successeurs de Newton, Lagrange, Laplace et Monge, quittèrent un moment les hauteurs de l'astronomie et des calculs les plus difficiles, pour seconder les travaux, ou plutôt la révolution de Lavoisier. C'était en vain que murmuraient et se liguaient, dans leur dépit, d'autres savans d'un esprit inventif, mais qui suivaient une direction moins sûre. Le combat fut court, et la victoire assurée. Tout reconnut le triomphe des chimistes français. Les plus opulens et les plus distingués de leurs compatriotes se firent une joie de concourir à leurs expériences. Il ne s'était guère passé plus de soixante années depuis ce temps où un prince, neveu de Louis XIV, fut si indignement calomnié par la cour pour avoir suivi, avec une vive curiosité, les leçons du chimiste Homberg. Maintenant les femmes de la cour venaient écouter avec ravissement les lecons de Fourcroy, brillant interprète de la nouvelle chimie. On découvrait une suite de faits merveilleux dans la nature; et cependant les savans français, habitués à une

78 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, circonspection sévère, s'étudiaient à contenir l'impatience de leurs innombrables disciples. Tout à coup un bruit se répand qu'on vient de créer un navire aérien, et que l'air est navigable; on doute; mais en quelques jours le prodige est confirmé.

Invention des ballons par les frères Montgolfier.

Le 5 juin 1783, les États particuliers du Vivarais étaient assemblés dans la petite ville d'Annonay, lorsqu'ils recurent des deux frères Montgolfier, propriétaires d'une belle manufacture de papier dans cette ville, l'invitation d'assister à une expérience de physique qu'ils allaient faire ce jour même. On se transporte sur la place publique. On voit un sac de trentecinq pieds de hauteur, fait en toile doublée de papier. Ses plis nombreux et affaissés indiquent que l'intérieur est vide, ou ne contient que de l'air atmosphérique, en équilibre avec l'air extérieur. Mais à peine les deux physiciens l'ont-ils gonfle par un procédé qu'ils laissent ignorer, le sac gigantesque prend la forme d'un ballon majestueux, qui s'enfle, s'irrite, et tend à quitter la terre. Il faut tout l'effort des bras les plus vigoureux pour le retenir. Le ballon est libre enfin, il s'élance, il s'élève en moins de dix minutes à plus de mille toises, et descend avec lenteur, après avoir décrit un espace de sept mille deux cents pieds. Voilà le fait qu'attestent plusieurs milliers de témoins.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION.

Les idées du génie ont une étonnante simplicité. Il avait suffi à l'inventeur, ou aux deux inventeurs (les frères Montgolfier se plaisaient. à laisser indivise entre eux une si grande gloire); il leur avait suffi de méditer sur l'ascension des vapeurs dans l'atmosphère, de les voir former lentement les nuages suspendus sur nos têtes, pour concevoir que le secret d'élever dans l'air une machine imposante consistait à renfermer dans un vaisseau léger un fluide spécifiquement moins lourd que l'air atmosphérique. Après un peu d'indécision sur l'emploi des moyens qui procureraient un nuage factice, ils s'arrêtèrent au plus simple et au moins dispendieux de tous. Une combustion entretenue à l'aide d'un brasier sous l'orifice du ballon, introduisait dans la machine ce fluide spécifiquement moins lourd, ou plutôt diminuait la pesanteur spécifique de l'air intérieur par le seul effet de la raréfaction. C'était ainsi qu'ils avaient résolu cet étonnant problème; mais ils n'avaient pas laissé connaître leur procédé.

Tandis que tout retentissait de l'expérience des frères Montgolfier, Charles, célèbre physicien, inventait un moyen d'ascension qui devait donner plus d'étendue et plus de sûreté à la navigation aérienne. Les chimistes avaient reconnu que le plus léger de tous les gaz est Nouveau genre de hallon inventé par Charles.

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, celui que fournit l'eau, dont il est un des principes constitutifs, le gaz hydrogène, auquel ils ont donné le nom d'air inflammable. Sa pesanteur est dix fois moindre que celle de l'air atmosphérique. Il s'agissait de l'enfermer dans un vaisseau imperméable. La chimie avait découvert la propriété qu'ont les huiles de dissoudre la gomme élastique. L'idée d'enfermer l'air inflammable dans une enveloppe de taffetas enduit de cette gorame, s'offrit à Charles, et il y eut peu de savans auxquels elle ne parût extrêmement audacieuse: ils craignaient surtout pour un ballon chargé d'air inflammable tous les accidens électriques. Le 27 août 1783 est annoncé pour cette grande expérience. Ce n'est plus une petite ville, c'est la plus brillante des capitales; c'est l'élite du peuple le plus curieux, le plus éclairé, qui vient contempler ce grand spectacle. La vaste enceinte du Champ-de-Mars ne suffit pas au concours des curieux. Des milliers de spectateurs, places dans des chars magnifiques; d'autres qui voguent sur la Seine dans des barques parées comme pour un jour de fête; d'autres enfin, placés sur le bel amphithéatre de Passy, bravent une pluie orageuse. Il semble à tous que le triomphe sera plus beau d'élever cette machine dans le ciel. au moment où il rassemble ses tempêtes.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 81

C'est le canon qui donne le signal de cette nouvelle prise de possession de l'air. Le globe s'élance avec la vitesse la plus impétueuse, atteint les nues, les perce, les franchit, est caché dans leur sein, leur échappe, reparaît, s'éclipse de nouveau et reparaît encore. Ce fut un jour de sête pour les Parisiens. Leur joie, ou plutôt leur orgueil, fut un peu modéré, quand on apprit que le ballon, au lieu d'aller annoncer à des contrées lointaines la nouvelle invention des Français, n'était tombé qu'à quatre lieues de Paris. Cependant on se disait, avec une satisfaction légitime, que jamais aucun art n'avait fait des progrès aussi rapides. Depuis deux mois, les frères Montgolfier avaient créé une barque aérienne fragile et périlleuse; et, par l'invention de Charles, aidé des frères Robert, habiles mécaniciens, on possédait déjà un bateau aérien commode et sûr, et qu'on jugeait, avec raison, fait pour des voyages de long cours.

Mais quel homme osera monter cette machine qui ne s'élève dans l'air que pour en devenir le jouet? Ce n'est pas à des Français, à des savans du dix-huitième siècle que peut manquer une telle audace. En attendant les essais qui sont annoncés, on s'agite, on discute, on s'emporte, ainsi qu'il arrive toujours dans les sujets qui excitent fortement l'ima-

82 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, gination. Il s'établit une lutte très-vive entre les partisans de l'aérostat qu'on doit à Montgolfier et les partisans de l'aérostat de Charles. C'est le premier que d'abord on préfère pour une ascension: hommage périlleux qu'on rend au génie de l'inventeur. Pilatre de Rosier, professeur de physique, et le marquis d'Arlandes, entreprirent le premier voyage aérien.

Ascension aérostatique de Pilâtre de Rosier.

La cour du dauphin était alors au château de la Muette, dans le bois de Boulogne. La duchesse de Polignac, gouvernante des enfans de France, y rassembla une nombreuse et brillante société. Ce fut avec un mélange inexprimable de plaisir et de crainte qu'on vit les premiers aéronautes monter dans la Montgolfière. Les cordes sont coupées; le ballon se soulève; on admire, on frémit. Un silence profond règne dans le jardin. Le marquis d'Arlandes témoigne de la sécurité en saluant les spectateurs, qui lui répondent enfin par des acclamations. Le soin d'entretenir le feu pour monter davantage rendait les aéronautes insensibles à leurs dangers. Mais bientôt quelques accidens leur inspirèrent de l'inquiétude. Ils songèrent à descendre; mais un courant d'air les retenait constamment sur la Seine : un autre courant vint les en détourner, et leur fit traverser rapidement Paris: ils cessèrent d'entretenir le feu. Le ballon descendit

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. lentement sur la butte aux Cailles. Le trajet n'avait été que de quatre à cinq mille toises; mais c'était assez de cet acte d'intrépidité pour donner une nouvelle idée de la puissance de l'homme.

Bientôt Charles veut prouver qu'avec le même courage il possède des moyens de navi- le jardin des gation aérienne plus assurés et plus étendus. Il a choisi pour compagnon le mécanicien Robert, qui a secondé son expérience du Champ-de-Mars. Sur le bruit de cette nouvelle ascension, on accourt à Paris des extrémités de la France et des pays étrangers. Les fêtes de Louis XIV n'avaient pas attiré un concours plus imposant. Le 1er. décembre 1783 est indiqué pour le jour de l'expérience. Le beau jardin des Tuileries en sera le théâtre. A un globe majestueux, dont la forme a été savamment calculée pour la plus libre expansion de l'air inflammable, est attachée une nacelle élégante, ornée de peintures, parée de fleurs. Tout bannit l'idée de la crainte. L'aéronaute sourit lorsqu'on lui parle de danger, et qu'on veut lui faire craindre l'excès d'activité translative de l'air inflammable, et tous les accidens électriques. L'air est froid, un brouillard cache la voûte du ciel. Charles commence par consulter la direction du vent, à l'aide d'un petit ballon. La grande machine se gonfle. Charles

Charles dans

84 LIVRE XVII: TABLEAU DES MŒURS, et Robert sont dans la nacelle. Charles, entouré des plus augustes spectateurs, s'adresse à Montgolfier pour couper la corde. « Vous » avez tracé la route, dit-il à son rival; je la » suis avec confiance. »

Quelle impression ne dut pas produire sur un million de spectateurs la vue de deux hommes planant sur la capitale, du haut d'un char aérien, fiers de la route qu'ils se tracent, tranquilles comme s'ils l'avaient cent fois parcourue, s'élevant à volonté, et réalisant enfin tout ce qu'avaient de plus merveilleux les fables antiques! On s'associe à leurs pensées; on croit jouir avec eux du spectacle magnifique qui se déploie à leurs regards; on croit respirer avec eux l'air le plus pur et le plus vif. On tressaille d'admiration, on pleure de joie. « Quel siècle que le nôtre! » se disaient des spectateurs, dont les uns étaient encouragés par le savoir, et les autres, encore plus animés par leur ignorance même, à tout espérer. « Combien de découvertes sont le » partage de cette heureuse génération! Il y a » peu d'années qu'on a trouvé l'art de décom-» poser la foudre, de l'attirer, de la rompre, » et de la faire ruisseler en filets insignifians. » Voilà qu'on trouve l'art de s'élever en un » instant plus haut que les lieux d'où la foudre » gronde.» L'imagination se représente une

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. multitude de ballons et d'aéronautes qui, en peu d'années, vont traverser l'air et dominer les vents avec la même facilité que l'art du navigateur les maîtrise sur les mers. «Quels nouveaux » moyens de communication établis entre les » peuples! Quels nouveaux secours offerts ou » apportés à des opprimés ou à des captifs! » Quels rapides échanges de productions, de » connaissances et de lumières! Qu'il sera » beau d'apparaître du haut des nues à des » peuples encore barbares, comme des dieux » bienfaisans, de leur dicter des lois venues » du ciel, qui adouciront leur férocité; et des » oracles qui éclaireront leur ignorance. » Voilà le nouveau délire qui agite, et surtout qui égaie les Parisiens. Si quelques hommes un peu plus calmes et plus réfléchis veulent arrêter tant de douces illusions, en présentant comme insoluble le problème de donner une direction aux ballons, « Ce qu'on vient de faire, » leur dit-on, était jugé bien plus difficile : » nous verrons tant de nouveautés ravissann tes. — Quel vertige vous possède? disent » des observateurs chagrins; ces pernicieuses » machines, si elles se perfectionnent, intro-» duiront une effroyable anarchie dans la so-» ciété, rompront le frein des lois, et enfin » offriront un nouveau champ de bataille aux » hommes qui, maîtres des airs, commen» ceront par s'y combattre. » On sourit avec mépris à ces objections. « De telles alarmes, » s'écrient les plus exaltés des jeunes gens, » auraient pu être justes si la navigation aé-» rienne eût été découverte au quinzième et au » seizième siècle; mais au dix-huitième que » craint - on? ne s'est-il pas fait une ligue » entre tous les sages pour détourner le fléau » de la guerre?»

Le voyage de Charles et Robert fut aussi paisible que leur ascension avait été pompeuse; ils s'élevaient à volonté en jetant du lest : presque toujours ils se tinrent à une hauteur moyenne. Après avoir fait plus de neuf lieues, ils descendirent dans la plaine de Nesles. Des cavaliers au galop, à la tête desquels était le duc de Chartres, vinrent témoigner aux deux aéronautes toute leur allégresse. « Je vais remonter, leur dit Charles, et prou-» ver combien est commode un voyage aérien, » combien il est facile de l'interrompre et de » le reprendre. » En effet, il remonta sans son compagnon, et, pendant une demi-heure, parcourut l'espace qu'il avait indiqué aux cavaliers empressés de le suivre 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je crois devoir citer ici un fragment d'un mémoire de Charles sur cette grande expérience, qui explique avec beaucoup de clarté le procédé dont il

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION.

Je n'entrerai pas dans le détail d'autres expériences par lesquelles l'enthousiasme du public fut d'abord entretenu et ensuite épuisé. Celle qui fut faite à Lyon, le 23 janvier 1784,

usait, et le seul qu'on suive aujourd'hui pour les ascensions aérostatiques.

· Durant tout le cours de ce voyage, il ne nous est » pas survenu la plus légère inquiétude sur notre sort » et celui de notre machine. Le globe n'a souffert » d'autre altération que les petites modifications suc-» cessives de dilatation et compression qui nous fai-\* saient alternativement remonter d'une quantité » quelconque. Le thermomètre a été pendant plus » d'une heure entre 10 et 12 degrés au-dessus de » zéro. L'intérieur de notre char était réchauffé par » les rayons du soleil. Sa chaleur se fit bientôt sentir » à notre globe, et contribua, par la dilatation de » l'air inflammable intérieur, à nous contenir à la » même hauteur sans être obligés de perdre du lest. » Mais nous faisions une perte plus précieuse : l'air » inflammable dilaté par la chaleur solaire, s'échap-» pait par l'appendice du globe que je tenais à la » main, et que je lâchais suivant les circonstances. » pour donner issue à l'air trop dilaté. C'est par ce » moyen simple que nous évitions ces expansions et » ces explosions que les personnes peu instruites » redoutaient pour nous. L'air inflammable ne pou-» vait pas briser sa prison, puisque la porte lui en » était toujours ouverte par le bas; et l'air atmosphérique ne pouvait entrer dans le globe, puisn que sa pression même faisait de l'appendice une » véritable soupape qui s'opposait à son entrée.. ».

88 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, fut remarquable par l'empressement avec lequel une foule de jeunes gens d'une naissance illustre briguèrent l'honneur de monter dans une montgolfière à laquelle une galerie spacieuse avait été adaptée; ils étaient fiers d'avoir pour guides les deux frères Montgolfier et Pilatre de Rosier. Peu s'en fallut que les concurrens ne décidassent entre eux, par les armes, à qui serait accordée une honorable préférence. Au jour indiqué, les plus impa-

tiens s'élancèrent dans la galerie : c'était le prince Charles, fils du prince de Ligne, les comtes de Laurencin, de Dampierre et de La Porte. Les deux Montgolfier, Pilatre de Rosier, et un physicien nommé Fontaine, s'élancèrent avec eux. Ils s'élevèrent fort haut, mais ils ne voyagèrent que pendant quinze minutes.

Blanchard passe le Pasde-Calais en ballou. Peu de temps après, un hasard presque miraculeux fit réussir l'entreprise la plus hardie qu'aient encore tentée les aéronautes. Un mécanicien nommé Blanchard, qui, avant la découverte de Montgolfier, avait annoncé qu'il s'élèverait dans l'air à l'aide d'un bateau volant, forcé d'abandonner un procédé mécanique que tous les savans avaient reconnu impraticable, voulut se signaler par l'intrépidité, puisqu'il n'avait pu avoir le mérite de l'invention. A l'aide d'une souscription ouverte en Angleterre, il fit un ballon d'une forme

imposante, et annonça qu'il oserait s'élancer de Douvres pour débarquer sur les côtes de France. Les Anglais eurent l'orgueil d'encourager une expérience qui pouvait leur présenter l'image de quelques dangers éloignés, en rendant leur île accessible à des navires aériens. La témérité de Blanchard fut justifiée. Parti de Douvres, il descendit sur les côtes de France, à une petite distance de Calais 1. Pilâtre de Rosier craignit d'avoir été surpassé en courage, et annonça qu'à son tour il s'élancerait de Boulogne-sur-Mer pour débarquer

¹ Le voyage aréostatique dans lequel Blanchard traversa le Pas-de-Calais excita en France le plus vif enthousiasme. Il était accompagné, dans ce trajet périlleux, d'un Anglais, le docteur Jefferies. Chacun d'eux avait arboré le pavillon de sa nation. Des contre-temps qu'ils éprouvèrent les forcèrent à jeter leurs couvertures, leurs habits même. Le docteur Jefferies jeta son pavillon: Blanchard conserva le sien, qui flotta seul sur l'Angleterre. On lui sut beaucoup de gré d'avoir ainsi soutenu l'honneur de sa nation. Les habitans de Calais lui donnèrent le titre, fort envié alors, de citoyen de cette ville, et lui firent un beau présent.

La reine jouait lorsqu'on lui apprit l'heureuse issue de ce voyage; elle mit beaucoup d'argent sur une carte, en disant que le gain en était destiné à Blanchard, elle gagna une somme considérable qui fut

remise à l'aréonaute.

sur les côtes d'Angleterre. Vainement Charles avait annoncé qu'unir le procédé de Montgolfier au sien, ce serait placer un réchaud sur un baril de poudre; l'infortuné Pilatre crut, en combinant ces moyens, avoir trouvé le secret de parer à tous les accidens d'une traversée si difficile. Le physicien Romain s'unit à son entreprise. La ville de Boulogne, qui fut témoin de leur ascension, fut presque au même instant témoin de leur désastre : leur ballon s'enflamma dans la nue; ils tombèrent, et moururent comme frappés de la foudre.

Ce premier naufrage aérien, quoiqu'il fût facile d'en assigner et d'en éviter la cause, ralentit un peu les expériences aérostatiques : d'ailleurs, les savans avaient prononcé que la direction des ballons était un problème à peu près de la même nature que la quadrature du cercle et le mouvement perpétuel. Mais ce qui avait le plus modéré l'enthousiasme pour les ballons, c'est qu'ils avaient déjà cessé d'être une nouveauté; les esprits étaient éblouis d'une découverte qu'on jugeait bien autrement importante; elle offrait bien plus de prise à l'imagination, parce qu'elle était plus complétement philanthropique et fantastique : je veux parler du mesmérisme. La maxime du temps, semblait être celle-ci: Il faut tout croire, excepté ce qu'ont cru nos pères.

Un médecin allemand, Mesmer, arrive à Paris, précédé par quelque renommée; on annonce qu'il possède une doctrine mystérieuse, et que, de tous les investigateurs des secrets de la nature, aucun ne les pénètre avec plus d'ensemble ni d'audace; il n'a pas encore développé sa théorie, que déjà on parle de certains prodiges qui la prouvent. Il donne des convulsions à des malades : ces convulsions opèrent une guérison soudaine. Ne fallait-il pas une étrange hardiesse pour annoncer de tels miracles à des hommes habitués, par leurs parens, à tourner en dérision les convulsionnaires du cimetière de Saint-Médard? Mais il se garde bien de rattacher de tels faits à la vieille cause du jansénisme, ni à aucun dogme religieux : la fière raison du dix-huitième siècle l'eût bientôt repoussé. Il vient prouver, au contraire, que les miracles qui ont donné le plus de crédit à des hommes prétendus inspirés, et les ont fait placer au nombre des dieux, des prophètes ou des saints,

sont des faits très-aisés à produire, à multiplier. On l'écoute avec un vif intérêt, avec le double plaisir de se moquer des fables antiques et de faire de nouveaux prodiges. Mesmer expose alors une théorie tout-à-fait incompatible avec les procédés de logique dont on vantait la sévère circonspection. Jamais, dans un sys-

Magnétisme

Mesmer

tème, on n'avait franchi plus de faits, supprimé plus de données nécessaires ni généralisé avec plus de confiance des phénomènes isolés, dont la cause première sera toujours impénétrable à l'homme. L'aiguille aimantée et toutes les découvertes électriques conduisaient Mesmer à affirmer l'existence d'un fluide universel qui régit les astres et les trois règnes de la nature. Il appelait magnetisme animal ce fluide considéré dans l'homme, qui est machine électrique parfaite. Malheureusement chez quelques individus il en existe trop, et chez les autres pas assez. Mais ne peuvent-ils pas réciproquement se soutirer le trop-plein, ou se communiquer ce qui leur manque? De l'équilibre qu'on rétablit dépend non-seulement la santé, mais la sagesse et la science. Par analogie avec l'électricité artificielle, les doigts de l'homme peuvent être considérés comme des pointes excellentes pour soutirer le trop-plein du fluide; la main entière sert à en communiquer où il en manque. Voilà un procédé bien simple trouvé pour rétablir l'harmonie dans l'univers. Mesmer en ajoutait encore quelques autres peu compliqués et qui n'étaient nullement dispendieux. Sa préparation ordinaire était un baquet composé de bouteilles rangées dans un certain ordre; elles étaient bordées de pointes de ser trempant d'un côté dans

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. l'eau, et de l'autre communiquant au cercle des malades, qui étaient attachés entre eux par une corde. Ce simple appareil suffisait pour produire des effets d'imagination trèsdiversitiés, sur des hommes et des femmes que l'espérance d'une guérison et l'amour de la nouveauté rendaient crédules. Les premiers momens de ce spectacle étaient un peu mornes. Des êtres frivoles et d'une bruyante étourderie semblaient transformés en uue assemblée de Quakers qui attendent l'inspiration. Mais dès que l'un des malades sectaires éprouvait une forte crise, l'observateur le plus calme eût vu avec étonnement quelle est la puissance des facultés sympathiques de notre imagination. Un homme robuste eprouvait quelquesois les mêmes crises qu'une femme délicate. Tel incrédule cédait aux mêmes émotions que l'enthousiaste. Les confidences circulaient. On se sentait tomber avec ravissement dans un somnambulisme prophétique. On révélait ses maux et ceux de ses voisins. L'ignorant semblait être subitement illuminé d'une science supérieure à celle des médecins les plus accrédités. La croyance où l'on était qu'on avait senti renouveler son être, et que de nouveaux principes de vie rendaient de la force et de la fraîcheur à un sang altéré, devait opérer quelques guérisons, au moins momentanées, chez des

94 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, personnes dont le chagrin ou l'ennui avait causé les maux.

Au dix-septième siècle, Arnault, Nicole et Pascal attestaient avoir vu des religieuses de Port-Royal récompensées de leur zèle pour la doctrine de saint Augustin, par des guérisons miraculeuses dont elles étaient l'objet ou l'instrument. Qu'on se garde bien de soupçonner la bonne foi de tels hommes! tout ce qu'ils prenaient pour des effets de la grâce étaient des effets de l'enthousiasme; l'imagination peut avoir sur nos organes une faculté qui les restaure, comme elle a une faculté qui les détruit. Les hommes d'esprit du dix-huitième siècle ne doutaient pas plus du pouvoir de la nature, que les solitaires de Port-Royal n'avaient douté du pouvoir de la grâce. Plusieurs d'entre eux adoptèrent avec enthousiasme le mesmérisme, et quelques-uns même, malgré le mépris où cette doctrine est aujourd'hui tombée, lui sont restés secrètement fidèles. Deux hommes qui, fortement unis avant la révolution, se séparèrent avec éclat dès qu'elle eut commencé, Duport et d'Éprémesnil, se faisaient remarquer entre les Mesméristes par la chaleur de leur prosélytisme. Il y avait d'autres adeptes d'un nom plus illustre, d'un âge plus mûr et d'un caractère plus grave. La cour n'avait que faiblement

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. partagé ces illusions. Le roi concevait tous les désordres qui résulteraient de cette révolution médicale: il attendait la fin du vertige, et se gardait bien de prendre des mesures qui eussent ajouté à l'exaltation des esprits en les réprimant avec trop de sévérité. La reine n'avait cessé de montrer du dédain pour les baquets des Mesméristes. D'après l'invitation du gouvernement, les savans et les médecins s'expliquèrent sur le système du magnétisme animal, et renversèrent une hypothèse qui, étayée par deux ou trois faits; voulait embrasser et réformer toute la nature. Les sectateurs de Mesmer auraient trouvé mille moyens de disputer avec les savans, et surtout avec les médecins. Heureusement ils avaient assez prêté au ridicule pour en recevoir tous les traits: on chanta, et Mesmer disparut Les somnambules prophètes, chassés des magnifiques baquets de la capitale, allèrent porter leurs convulsions et leurs rêveries dans des campagnes isolées où le bon sens des paysans leur faisait la guerre.

Les cercles de la capitale prenaient vive- Esprit du barment parti dans plusieurs causes celèbres ce de différens portées devant les tribunaux. Il était peu de pinion. contestations particulières où l'on ne discutat des questions importantes d'intérêt public. Le barreau s'est agrandi, et semble devenir un

restent à celui qui défend la cause la plus sacrée. Le comte de Mirabeau commence à la fois sa renommée par ses excès et par son art à les justifier. Le pouvoir arbitraire s'est exercé sur lui : il s'annonce comme le fléau du pouvoir arbitraire.

déclarer son adversaire. Les palmes du talent

Un magistrat qu'animent l'amour de l'humanité et celui de la gloire, le président Dupaty, s'empare de la révision d'un procès criminel jugé par le parlement de Paris; et, sauvant de l'échafaud trois hommes obscurs, développe éloquemment les principes de Montesquieu, de Beccaria et de Servan : il entraîne tous les esprits. La France aspire à la réforme de ses lois criminelles.

Tiers état. commerçans, avocats.

96

L'esprit d'opposition n'était dans les classes privilégiées qu'une mode, qu'un petit aiguillon donné à l'indolence, ou qu'un moyen de célébrité: on contredisait pour se donner de l'importance; mais les classes pauvres et

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. souffrantes écoutaient. Depuis qu'elles s'entendaient plaindre sans cesse, elles se plaignaient davantage. C'était de bonne foi qu'on cherchait à les soulager; mais tous ces soulagemens, elles les jugeaient faibles et dérisoires. La noblesse, malgré ses grands biens, était obérée, la multitude était misérable; mais jamais les classes intermédiaires n'avaient été plus heureuses. Les commercans, riches et peu magnifiques, étaient arrivés à un degré de puissance et de considération où Colbert lui-même n'avait pu les élever. Les avocats, fortement unis entre eux par la discipline presque républicaine qu'ils s'étaient donnée, et qui formait une sevère garantie de l'honneur, étaient regardés comme de judicieux arbitres des familles. Les plus beaux titres donnés par la fortune paraissaient à peine un équivalent de la réputation qu'obtenaient alors l'éloquent Gerbier, Target, Tronchet, Touret et Portalis.

Louis XVI n'avait cessé de s'occuper du curés. sort des pauvres ecclésiastiques avec la sollicitude d'un monarque bon et pieux. En augmentant la portion congrue d'un grand nombre de curés et de vicaires, il les avait au moins sauves de l'indigence; mais il avant maintenu l'usage établi, depuis Louis XV seulement, de refuser les évêchés et les béné-VI.

fices opulens aux ecclésiastiques roturiers. La démarcation établie par cet usage entre le haut et le bas clergé rompit l'union de ce grand corps. Les ecclésiastiques roturiers, auxquels on reprochait leur origine, furent forcés de s'en souvenir; et, des que le tiers état eut à faire des conquêtes politiques, les curés rentrèrent dans cette grande famille dont ils firent le triomphe.

Par une singulière fatalité, ou plutôt par une grave inconséquence, Louis XVI, malgré ses principes populaires, fut conduit à établir une démarcation encore plus injurieuse et plus inique entre les militaires nobles et les militaires roturiers. Un règlement proposé par un sage administrateur, le marquis de Ségur, ministre de la guerre, et qui devait améliorer le sort des officiers de fortune, après avoir été long-temps discuté dans le conseil du roi, fut détourné de son but. On ne se souvint plus des Chevert et des Fabert, et l'on rappela, dans toute leur rigueur, d'anciennes ordonnances qui réservaient exclusivement aux nobles les grades militaires.

Dès lors il y eut dans l'armée une scission secrète plus dangereuse encore que ne l'était celle du clergé. Le corps des bas-officiers attendit et trouva l'occasion de montrer tous ses titres à la gloire.

Comme la population s'accroissait en France à un degré que suivait trop lentement les progrès de la culture et de tous les genres de travail, les vagabonds y formaient un peuple nomade qui ne cessait d'être un sujet digne de pitié et d'effroi. Les mendians infectaient surtout la capitale, et, entassés dans des quartiers insalubres, se répandaient de la dans les marchés, dans les promenades, dans les campagnes, et venaient jusqu'à Versailles attrister d'une haie longue et hideuse le sejour de la magnificence. Les plans sages qu'avaient concus Turgot et Necker, pour extirper le fléau de la mendicité, n'avaient reçu qu'un commencement d'exécution. On avait en surtout à regretter que madame Necker n'eût pu continuer ses soins pour l'amélioration des prisons et des hôpitaux. Des abus invétérés avaient résisté à cette heureuse, mais passagère influence. Ces abus s'accroissaient toujours dans l'hôpital le plus riche, le plus vaste et le plus mal ordonné de l'Europe, l'Hôtel-Dieu de Paris. Ils furent dénoncés au roi et à la nation par une commission de l'académie des sciences, que le gouvernement avait chargée de cet examen. Bailly, qui en fut l'organe, exposa dans un rapport dont chaque ligne était dictée par un esprit sage et par une belle ame, a quel point cet asile,

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, fondé par la charité, était dangereux pour ceux qu'on y portait. Il proposa l'établissement de quatre nouveaux hospices distribués dans différens quartiers de Paris. Des administrateurs philosophes, et particulièrement Dupont, l'élève et l'ami de Turgot, avaient auparavant émis le même vœu, Ces réclamations instantes furent faites dans un moment qui leur paraissait bien peu favorable. Le gouvernement venait de divulguer sa détresse avec une solennité bien inattendue. Cependant on n'oublia point la cause des malheureux. Des hommes opulens, des particuliers aisés, d'autres qui l'étaient à peine, firent ce que le gouvernement ne pouvait faire. Des souscrip-

tions ouvertes furent remplies avec une libéralité et une promptitude qui surpassaient les espérances de ceux qui avaient provoqué cet

acte d'humanité.

Tandis que les Français étaient enivrés d'espérance, quelques voix s'élevaient pour leur donner des avertissemens sévères; mais le même genre d'avis avait été inutilement prodigué dès la première invasion des principes philosophiques. La critique littéraire s'exerçait depuis soixante ans en prophéties menaçantes. Les feuilles de Fréron, de Clément, et les Nouvelles Ecclésiastiques, en avaient été remplies. On les trouvait dans les derniers

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 101 ouvrages de Lefranc de Pompignan, dans les comédies de Palissot, dans les satires de Gilbert, et jusque dans des chansons. Mais si la malice du public accueillait toutes les épigrammes, sa frivolité, sa gaieté, rejetaient les prédictions chagrines. Rien n'avait paru changé dans l'État; toutes les institutions s'amélioraient : les mœurs, dont l'irrégularité n'avait pu s'accroître depuis la régence, avaient acquis une grace et une douceur enchanteresses : des menaces qu'une expérience de plus de cinquante ans paraissait démentir, devenaient surannées et inspiraient tout l'ennui des lieux communs. Elles n'avaient pas produit plus d'effet dans la chaire. Les prédicateurs du dix-huitième siècle n'eurent pas recours à une sainte véhémence pour confondre les sarcasmes de l'incrédulité. La plupart d'entre eux firent des sacrifices à l'esprit philosophique, et furent liés avec des philosophes. Vers le milieu du siècle, l'abbé Poule avait fait espérer un digne successeur de Massillon; il égalait le plus pathétique des orateurs chrétiens, lorsqu'il s'abandonnait à son âme; mais trop souvent il cherchait, avec un peu de travail, une elegance qui, chez Massillon comme chez Racine, avait été un don du génie. Sa carrière apostolique n'eut qu'une courte durée. Beauvais, évêque de Sénez, parut imiter Bossuet, et fut à ce sublime modèle à peu près ce qu'avait été l'abbé Poule à Massillon. La hardiesse évangélique était l'attribut particulier de l'évêque de Sénez. Chargé de prononcer l'oraison funèbre de Louis XV, il parla de ses fautes avec une sévérité que l'esprit du temps rendait moins eourageuse. On retint surtout ces éloquentes paroles : Le silence des peuples est la leçon des rois. M. l'abbé Maury émut vivement les ames dans le panégyrique de saint Vincent de Paul. Jamais moment n'avait été mieux choisi pour célébrer le plus intrépide et le plus modeste des héros de la charité chrétienne.

Bornons ici ce tableau où nous venons de voir la France sous tant d'aspects divers 1. Il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour compléter ce tableau de la France depuis l'année 1783, je joins ici un résultat général de statistiqué, donné par M. Necker dans son livre de l'Administration des finances. Il m'a paru nécessaire, pour l'intelligence du Livre suivant de cette Histoire, de donner aussi le relevé des dépenses de l'État.

<sup>«</sup> L'étendue du royaume, sans la Corse, est de » 26,951 lieues carrées, dont la longueur est de 25

<sup>»</sup> au degré, et par conséquent de 2,282 toises et 3.

<sup>»</sup> Sa population est de 24 millions 676 mille âmes.

<sup>»</sup> C'est donc 916 individus par lieue carrée.

<sup>»</sup> Ses contributions s'élèvent à 584 millions 400 » mille livres.

m'a paru important de constater le dernier état d'une monarchie qui fut deuze ans bouleversée, et qui depuis est devenue le plus puissant empire. J'ai peint toutes les classes de Français, parce qu'elles vont toutes être en mouvement, et subir chacune leur révo-

- » C'est 21,684 livres par lieue carrée.
- » Et 23 livres 13 sous 8 deniers par tête de tout » sexe et de tout âge.

## » Récapitulation des dépenses de l'État.

|     |                                      | liv.               |
|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 35  | 1. Intérêts de la dette publique.    | 207,000,000        |
| •   | 2. Remboursement                     | 27,500,000         |
| D   | 3. Pensions                          | 28,000,000         |
| b   | 4. Partie des dépenses de la guerre. | 105,600,000        |
| n   | 5. Dépenses de la marine             | <b>45,200,0</b> 00 |
| 39  | 6. Affaires étrangères               | 8;500,000          |
| 39  | 7. Maison du roi                     | 13,000,000         |
| 33  | 8. Prevôté de l'hôtel                | 200,000            |
| *   | 9. Bâtimens                          | 3,200,000          |
| "   | 10. Maisons royales                  | 1,500,000          |
| 10  | 11. Maison de la reine               | 4,000,000          |
| u   | 12. Famille royale                   | 3,500,000          |
| *   | 13. Les princes frères du roi ,      | 8,300,000          |
| » ´ | 14. Frais de recouvrement            | 58,000,000         |
|     | 15. Ponts et chaussées, etc          | 8,000,000          |
| w   | 16. Secrétaires d'État, et employés  |                    |
|     | dans l'administration                | 4,000,000          |
| >   | 17. Intendans de provinces           | 1,400,000          |
|     | ·                                    | 526.900.000        |

# 104 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, lution particulière. Je reprends une narration compliquée. J'ai retracé des illusions; il me reste à exposer des fautes : je serai court. Je crois que le temps est venu de chercher dans des faits contemporains des leçons importantes, mais non d'y chercher des titres d'accusation.

1:--

|   | • •                                 | liv.        |
|---|-------------------------------------|-------------|
|   | Ci-contre                           | 526,900,000 |
| ע | 18. Police                          | 2,100,000   |
| ע | 19. Pavé de Paris                   | 900,000     |
|   | 20. Frais de justice                | 2,400,000   |
|   | 21. Maréchaussée                    | 4,000,000   |
| » | 22. Dépôts de mendicité             | 1,200,000   |
|   | 23. Prisons et maisons de force     | 400,000     |
| » | 24. Dons et aumônes                 | 1,800,000   |
| » | 25. Dépenses ecclésiastiques        | 1,600,000   |
| » | 26. Frais du trésor royal et de di- |             |
|   | verses caisses                      | 2,000,000   |
| ¥ | 27. Traitemens divers               | 400,000     |
| W | 28. Encouragemens au commerce       | 800,000     |
| » | 29. Haras                           | 800,000     |
| Ŋ | 30. Universités, colléges, etc      | 600,000     |
| p | 31. Académies                       | 300,000     |
|   | 32. Bibliothéque du Roi             | 100,000     |
| × | 33. Jardin du Roi                   | 72,000      |
| ¥ | 34. Imprimeries                     | 200,000     |
| ¥ | 35. Construction et entretien des   |             |
|   | palais de justice                   | 800,000     |
| * | 36. Intendant des postes, et dé-    |             |
|   | penses secrètes                     | 450,000     |
|   |                                     | 547,822,000 |
|   |                                     |             |

# DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 105 Avant la 15 août 1785 l'agitation des es-

Avant le 15 août 1785, l'agitation des esprits ne s'était encore manifestée que par des symptômes qui, sans avoir rien de sinistre, devaient exciter la sollicitude de l'homme d'État. Avec beaucoup d'estime pour le monarque, il y avait moins de respect pour le trône. Le public repoussait moins les calomnies contre la reine, mais ne s'en rendait

|    |             |                                  | liv.        |
|----|-------------|----------------------------------|-------------|
|    |             | Ci-contre                        | 547,822,000 |
| 20 | <b>37.</b>  | Autres dépenses relatives aux    |             |
|    |             | postes                           | 600,000     |
| *  | 38.         | Franchises et passe-ports        | 800,000     |
|    |             | Ordre du Saint-Esprit            | 600,000     |
| *  | <b>4</b> 0. | Dépenses dans les provinces      | 6,500,000   |
| »  | 41.         | Ile de Corse                     | 800,000     |
| 39 | <b>42</b> . | Dépenses diverses                | 1,500,000   |
| »  | <b>43.</b>  | Dépenses particulières du clergé |             |
|    |             | de France                        | 750,000     |
| 29 | 44.         | Idem, du clergé étranger         | 50,000      |
| *  | 45.         | Dépenses particulières aux pays  |             |
|    |             | d'État                           | 1,500,000   |
| »  | <b>4</b> 6. | Entretien et confection des rou- | ı           |
|    |             | tes                              | 20,000,000  |
| *  | <b>47</b> . | Dépenses des villes, hôpitaux et |             |
|    |             | chambres de commerce             | 26,000,000  |
| 2) | 48          | Dépenses imprévues               | 3,000,000   |
|    |             | » Supplément aditionnel pour     |             |
|    | 20          | former une somme ronde           | 78,000      |
|    |             | Total                            | 610,000,000 |

106 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, pas l'écho tumultueux. La jeune noblesse s'était distinguée dans la guerre d'Amérique. Le clergé de France offrait plus de charité chrétienne qu'aucun autre clergé de l'Europe catholique. L'irrégularité de quelques prélats était voilée par les vertus du plus grand nombre. Les parlemens, que leur inimitié contre Turgot avait rendus infidèles à la reconnaissance envers le roi, s'étaient montrés depuis cette courte épreuve plus soumis au gouvernement qu'ils ne l'avaient été à aucune époque du règne de Louis XV. Un seul jour, une seule faute, un seul conseil dangereux, un seul mouvement emporté rompit tous les freins que l'opinion respectait encore, excita la licence à chercher près du lit du monarque des scandales imaginaires, souilla tout à la fois la mitre et le diadème, enfin mit sur la même sellette des hommes qui tous les jours bravent l'infomie, et des êtres qui semblaient n'en pouvoir jamais être atteints. Il était dit que tous les premiers traits lancés contre le trône partiraient du trône même.

Si l'on eût dit à Louis XIV: « L'homme le » plus éminent du clergé de France, un mem-» bre de la famille que vous avez le plus fa-» vorisée, ourdit, avec des personnages im-» purs, des charlatans, des escrocs et des » prostituées, une intrigue où l'honneur de

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 107 » votre auguste compagne est compromis par » les suppositions les plus téméraires; tout » porte à le croire la dupe des personnages » impurs qu'il avait rassemblés autour de » lui; mais il y a de la corruption jusque » dans sa crédulité. » Si une telle révélation eût été faite à Louis XIV, il n'est pas difficile de concevoir quelle eût été la conduite d'un roi toujours roi. Sitôt que l'accusé eût comparu devant ses terribles regards, il lui eût fait l'aveu d'une intrigue honteuse : « Allez, » indigne prélat, lui eût-il dit, allez loin de » ma cour chercher un refuge, non pas au-» près des fidèles confiés à vos soins, mais » auprès de moines auxquels vous montrerez » charque jour votre front humilié, et, s'il se » peut, votre pénitence. Vieillissez dans la » retraite. Je ne mets point de terme à votre » exil. Cachez bien à quel point vous fûtes » coupable : je vous aiderai de tous mes soins. » On pourra me croire injuste, mais du moins » on ne saura pas combien vous avez souillé » votre caractère. » Le prélat eût obéi; ses remords auraient abrégé ses jours ou les auraient sanctifiés. Voici quelle fut la conduite de Louis XVI.

Le jour de l'Assomption, la cour présentait à dix heures du matin l'aspect le plus imposant et le plus serein. Au milieu des

Procès du collier.

15 août. 1785. 108 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, personnages distingués qui circulaient dans l'appartement du roi, était le cardinal de Rohan, revêtu de ses habits pontificaux : il attendait les ordres du roi, qui allait se rendre à la messe; nulle espèce de rumeur, nul pronostic d'un grand orage n'avait averti les courtisans d'examiner la contenance de prélat. Couvert d'éminentes dignités, possédant, par l'accumulation de ses bénéfices, un revenu de huit cent mille livres, membre d'une famille ancienne et renommée, qui, depuis trois règnes, avait épuisé tous les genres d'illustration sans rien ajouter à sa gloire, le prince Louis de Rohan, cardinal, évêque de Strasbourg, grand-aumônier, était considéré avec indifférence : il n'était point en faveur. Le roi s'était plaint assez souvent des prodigalités du cardinal, et avait paru craindre que la maison de Rohan ne fournit un second exemple de la banqueroute la plus ignominieuse. La reine, depuis long-temps, l'accablait de tous les signes d'une aversion insurmontable. On prétendait que le prince Louis, lorsqu'il était ambassadeur à Vienne, avait représenté devant l'impératrice-reine la conduite de l'aimable dauphine sous des couleurs défavorables. Si les courtisans habiles s'éloignaient d'un homme qui portait à la cour un tel titre de réprobation, les seigneurs les plus

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 109 respectés s'éloignaient encore plus d'un prélat qui, agé de cinquante ans, était encore sans frein dans ses penchans, sans délicatesse dans ses liaisons; mais l'espèce d'isolement où il était laissé, il ne l'imputait qu'à sa défaveur. En vain, depuis quelque temps, avait-il voulu persuader que cette disgrâce avait cessé, et que la reine le regardait d'un œil plus favorable; on ne comprenait rien à des discours qu'aucune observation des habitués de Versailles ne venait confirmer. On le connaissait vain, susceptible de recevoir et de se faire beaucoup d'illusions; mais personne ne pouvait savoir quelle inconcevable crédulité fascinait les yeux, altérait l'entendement de ce prélat poli, spirituel, né à la cour.

Le roi fait demander le cardinal de Rohan dans son cabinet intérieur. L'entretien se prolonge: la messe est retardée. Tout a pris un air sombre; on commence à soupçonner un mystère important. Déjà il court quelque rumeur d'une grande indiscrétion commise, d'un nom auguste compromis. Bientôt après, on parle d'un magnifique collier dérobé sous d'infames prétextes, on parle d'une escroquerie; et c'est le cardinal de Rohan qui en est accusé. On sait que la reine est présente à l'interrogatoire qu'il subit devant le roi. Alors se réveille dans tous les esprits l'idée du profond

112 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS,

» allez être arrêté. » — «Ah! sire, j'obéirai » toújours aux ordres de votre majesté; mais » qu'elle daigne m'épargner la douleur d'être » arrêté dans mes habits pontificaux, aux yeux » de toute la cour. » — «Il faut que cela soit » ainsi, » reprit le roi; et, comme le cardinal voulut insister, il le quitta brusquement.

Avec quelque sévérité que fût traité le cardinal, on laissa à ses hommes de confiance le temps de brûler les papiers qui pouvaient le compromettre, et à lui-même la permission de les leur indiquer. Les actes de rigueur, et surtout contre des grands, étaient tellement rares, que les agens auxquels l'exécution en était confiée remplissaient sans dureté, et même sans vigilance, des ordres qu'ils s'attendaient à voir bientôt révoqués.

Mais voici où commencent pour le cardinal toutes les horreurs de la situation la plus ignominieuse : son procès s'instruit, c'est le besoin de sa justification qui va révéler la honte de ses liaisons, la sottise de ses espérances, la bassesse de ses intrigues. Une comtesse de La Mothe est arrêtée à Bar-sur-Aube le 18 août. Son mari est depuis long-temps mis au nombre des aventuriers les plus dangereux de la capitale. Quant à elle, qui se vante de descendre des Valois par un bâtard de Henri II, on sait que ses parens ont vécu

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 113 dans un état d'indigence et d'opprobre : sa jeunesse a été protégée par la comtesse de Boulainvilliers; mais les soins d'une femme distinguée par des qualités rares n'ont pu étouffer dans la jeune Valois des penchans vicieux qui se sont trahis surtout depuis la mort de sa bienfaitrice. Solliciteuse hardie, et mêlant toujours, comme le font ces femmes, la fourberie à l'impudence, elle a lassé la pitié de tous les hommes en place. Depuis une année elle a montré un luxe qu'on attribue à la prostitution. Voilà celle que le cardinal de Rohan accuse de l'avoir séduit; voilà son accusatrice. Pour rendre vraisemblable de la part d'un prince de l'Église une action d'escroquerie, la comtesse de La Mothe prétend qu'il y a été entraîné par un charlatan nommé Cagliostro. Voilà celui qui, dans cette affaire, se présentera comme l'allié et même comme l'ami du cardinal. Un faussaire, une prostituée vont bientôt achever de salir la pourpre romaine par leur présence et leurs dépositions. Ce n'est pas tout: une autre affaire d'escroquerie, et dans laquelle vont paraître tous les genres de corruption raffinée qui se pratiquent dans une grande capitale, servira d'épisode à ce procès, dans lequel il faut prononcer un nom auguste.

Qu'apprend le public dans un long conflit

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, de procédures, de mémoires, de rumeurs de toute espèce? pas un fait qui ne blesse la vraisemblance. Tout ce qui a recu le complément de la preuve judiciaire est incompréhensible. Il faut croire, le fait est prouvé, que le grand-aumônier du roi, dans l'espoir de rentrer en grace auprès de la reine, s'est servi de la comtesse de Valois, qui n'a jamais eu le moindre accès auprès de cette princesse : que pendant deux ans cette femme lui a persuadé qu'elle conduisait avec succès une négociation dont l'issue serait de le faire nommer premier ministre; qu'elle lui a présenté. comme l'unique prix de ce comble d'honneur et de puissance, l'achat d'un collier de diamans estimé 1,600,000 liv., dont le roi a refusé l'emplette, et qui, ne pouvant être porté publiquement par la reine, sera pour elle la superfluité la plus incommode. Des aveux positifs prouvent encore que le cardinal, après avoir demandé à la plus audacieuse des intrigantes une garantie des sentimens de la reine, a été la dupe d'une scène jouée dans les jardins de Versailles, au mois d'août 1784, et dans laquelle la fille Oliva, misérable prostituée, s'est présentée à lui comme la reine, a laissé tomber à ses pieds une rose, et lui a dit quelques mots qui ont confirmé toutes ses espérances. Tant d'illusions dont il a été le jouet, et dont les

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOEUTION. 115 preuves existent, rendront-elles concevable une illusion plus forte encore? Le collier a été acheté par le cardinal sur la foi d'un écrit qui lui a été remis par la comtesse de La Mothe, et dans lequel la reine, en approuvant chacun des articles du marché, semblait s'en rendre garante. Jamais la fourberie n'avait présenté à la crédulité un piége plus grossier : la signature n'était pas même une imitation grossière de celle de la reine, et en voici l'énoncé: Marie-Antoinette de France. Par quelle inconcevable inadvertance une princesse d'Autriche eût-elle signé comme aurait pu le faire une princesse de la maison de Bourbon? Les particuliers qui vivaient le plus éloignés de la cour, auraient suspecté ou plutôt rejeté cette signature etrange. Le grand-aumônier du roi l'avait admise sans scrupule. Il est vrai que le collier avait passé dans ses mains sans qu'il eût fait usage de cet écrit auprès des joailliers, et qu'il ne le leur avait montré que plusieurs mois après le marché conclu; que ce collier était évidemment devenu la proie de la comtesse de La Mothe et de son mari ; que ce dernier, après l'avoir dépece, en avait vendu une partie en Angleterre. Le cardinal alléguait, pour la preuve la plus forte de sa bonne foi, l'invitation qu'il avait faite aux jouilliers de s'adresser à la reine elle-même. Un genre de justification

116 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, qu'il n'osait articuler, mais qui prouvait en lui une crédulité poussée jusqu'à la démence, c'était l'ascendant qu'exerçait sur son esprit l'imposteur Cagliostro par des scènes extravagantes et des apparitions de fantômes.

Convaincu que l'histoire n'a pas encore les moyens de résoudre toutes les difficultés de ce procès énigmatique, j'en évite les scandaleux détails: c'est du public que j'ai à m'occuper particulièrement; j'ai surtout à indiquer les premières injustices d'un esprit d'opposition qui ne devait plus avoir de frein.

Un seul fait avait dans ce procès tous les caractères de l'évidence : c'est que la reine, à peine instruite de l'existence de la comtesse de La Mothe, persévérant dans sa froideur pour le cardinal, avait été tout-à-fait étrangère à la négociation du collier. Toute femme eût ressenti la même indignation que la reine de France. Le mouvement qui l'avait portée à demander une instruction juridique était naturel; mais c'était au ministre, au monarque à peser, dans cette situation difficile, toutes les considérations de la politique et de la prudence. Eh bien! le public s'attacha, durant ce procès, aux seuls soupçons qu'il était impossible d'admettre. On se tenait aux aguets de tous les mots qui pouvaient compromettre la reine, et l'on s'impatientait de

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 117 ne les entendre proférer par aucune des parties. On prétendit que les mémoires étaient remplis de mensonges concertés, et que les avocats sacrifiaient des moyens de justification de leurs cliens pour sauver l'honneur du trône. L'animosité contre la reine fait naître une sorte d'inrérêt pour le cardinal; cet intérêt, il le partage avec qui? avec Cagliostro. On a lu avec enthousiasme un mémoire écrit au nom de cet imposteur. D'Éprémesnil passait pour avoir eu part à sa rédaction. C'était un tissu de fictions sans vraisemblance, qui ne pouvait produire quelque illusion que dans ce moment où le magnétisme était en honneur. Le comte de Cagliostro y était représenté comme le fils d'un grand-maître de l'ordre de Malte, mystérieusement élevé à la Mecque, à Médine. Voyageur dès sa plus tendre jeunesse, c'était dans les pyramides d'Égypte qu'il avait appris les sciences occultes de l'Orient. Son gouverneur, le sage Althotas, qui lui avait donné tout ce savoir, était chrétien, et de plus chevalier de l'ordre de Malte; mais il avait l'habitude de se déguiser et de faire déguiser son élève en musulman. De grands honneurs avaient été rendus au comte de Cagliostro dans l'île de Malte, Parvenu à la maturité de la raison et de son génie, il avait voyage en Europe. Médecin et prophète, doué du pouvoir d'évoquer les ombres, il s'était annoncé partout comme l'ami des hommes: c'était le surnom que lui avait donné la reconnaissance. Il avait un sentiment de prédilection pour les Français; il les appelait mes enfans. Sa fortune, qu'il tenait de parens inconnus, lui donnait les moyens d'exercer une libéralité sans mesure. Voilà les fables qui furent articulées devant le tribunal le plus grave de l'Europe, et qui trouvèrent quelque foi au milieu de la nation la plus enorgueillie de ses lumières, et même de son incrédulité.

Dix mois sont employés à l'instruction de ce procès. Le gouvernement n'agit pas, ou n'agit qu'avec timidité. Les Rohans, fortement unis pour sauver une ignominie à leur famille, sont secondés par leurs nombreuses alliances, et par le parti qui veut faire supposer des torts à la reine. Ils trouvent partout des amis, et le roi n'en a pas. Les magistrats du parlement de Paris étaient renommés pour leur intégrité; mais, dès qu'il s'agissait de prononcer contre le gouvernement, ils avaient l'ostentation du courage. A mesure que le jour du jugement approchait, une foule curieuse venait pressentir les dispositions des juges, et s'efforçait de les déterminer en faveur du cardinal, quoique ce pré-

#### DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 133

#### Troisième Bureau.

M. le duc d'Orléans.

M. de Cussé, archevêque d'Aix.

M. de Fontange, évêque de Nancy.

M. le duc de Clermont-Tonnerre.

M. le maréchal de Broglie.

M. le comte de Thiard.

M. le comte de Rochechouart.

M. le marquis de Bouillé.

M. Vidaud de la Tour, conseiller d'État.

M. Berthier, intendant de Paris.

M. de Pontcarré, premier président du parlement de Rouen.

M. de Berulle, premier président du parlement de Grenoble.

M. de Barentin, premier président de la cour des aides de Paris.

M. de Cambon, procureur général du parlement de Toulouse.

M. de Caradeuc, procureur général du parlement de Rennes.

M. le marquis d'Estournelles, député de la noblesse des États d'Artois.

M. de Lamotte Fablet, député du tiers état de Bretagne.

M. de Crignan de Bonvalet, maire d'Orléans.

M. le baron de Chocqueuse, maire d'Amiens.

M. de Manézy, maire royal de Nancy.

### Quatrième Bureau.

M. le prince de Condé.

M. Dulau, archevêque d'Arles.

134 LIVRE XVII : TABLEAU DES MOEURS,

M. de Lauzières, évêque de Blois.

M. le duc de Chabet.

M. le maréchal d'Aubeterre.

M. le comte d'Estaing.

M. le marquis de Langeron.

M. le marquis de Mirepoix.

M. Dupleix de Bacquencourt, conseiller d'État.

M. de Neuville, intendant de Bordeaux.

M. de Saint-Seine, premier président du parlement de Dijon.

M. de Grosbois, premier président du parlement de

Besançon.

M. de Montholon, procureur général de la chambre des comptes de Paris.

M. de Bordenave, procureur général du parlement de Pau.

M. l'abbé de La Farre, député du clergé des états de Bourgogne.

M. le marquis d'Hautpoul, député de la noblesse des États du Languedoc.

M. Duquesnoy, député du tiers état d'Artois.

M. le marquis de Bonfontan, premier capitoul de Toulouse.

M. le vicomte Duhamel, lieutenant de maire de Bordeaux.

M. de Pujol, prevôt de Valenciennes.

#### Cinquième Bureau.

M. le duc de Bourbon.

M. de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims.

M. de Beausset, évêque d'Alais.

M. le duc de Nivernois.

M. le maréchal de Mailly.

Mais ce qui nuisit le plus aux projets de Mort du com-Calonne, ce fut la mort du comte de Ver- nes. gennes. Le roi perdit, le 13 février 1787, le seul ministre qui eût su lui inspirer la faculté de vouloir avec quelque persévérance. Il le regretta sincèrement, et à plus juste titre qu'il n'avait regretté le comte de Maurepas. Vergennes avait rendu à la France plus de considération au dehors qu'elle n'en avait obtenu depuis la paix de Ryswick. Ce ministre eût-il été fidèle aux projets de Calonne? tout porte à le croire. Sa longue carrière ministérielle avait dû lui apprendre que les pas rétrogrades mènent presque toujours à des abimes.

Le comte de Montmorin est nommé ministre des affaires étrangères.

Le roi fit à Versailles, le 22 février, l'ouverture de l'assemblée des notables. Voici le faible discours par lequel il annonça d'importantes mesures.

Discours du roi à l'ouverture de l'as-semblée des

- « Messieurs, je vous ai choisis dans les » différens ordres de l'État, et je vous ai » rassemblés autour de moi pour vous faire » part de mes projets.
- » C'est ainsi qu'en ont usé plusieurs de mes » prédécesseurs, et notamment le chef de ma » branche, dont le nom est resté cher à tous

140 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

» les Français, et dont je me ferai gloire de

» suivre toujours les exemples.

» Les projets qui vous seront communi-» qués de ma part sont grands et importans.

» D'une part, améliorer les revenus de l'État

» et assurer leur libération entière par une

» répartition plus égale des impositions; de » l'autre, libérer le commerce des différentes

» entraves qui en gênent la circulation, et

» soulager, autant que les circonstances me le

» permettent, la partie la plus indigente de

» mes sujets: telles sont, messieurs, les vues

» dont je suis occupé, et auxquelles je me suis

» fixe après le plus mûr examen. Comme

» elles tendent toutes au bien public, et con-

» naissant le zèle pour mon service dont vous

» êtes tous animés, je n'ai point craint de

» vous consulter sur leur exécution; j'enten-» drai et j'examinerai attentivement les ob-

» servations dont vous les croirez susceptibles.

» Je compte que vos avis, conspirant tous au

» même but, s'accorderont facilement,

» qu'aucun intérêt particulier ne s'élèvera

» contre l'intérêt général. »

Le discours du garde-des-sceaux, Miroménil, est trop insignifiant pour être rapporté.

Discours de Calonne.

Le contrôleur général s'était réjoui d'avoir à déployer, devant une assemblée si brillante, l'étendue de ses idées et la grâce facile de son

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 123

» bien acquittés; l'agiotage, qui s'anime de

» plus en plus, me fournirait beaucoup de

» moyens de tendre des piéges à l'avidité;

» mais quelle bassesse à moi de prolonger ma

» carrière ministérielle par de telles ressources,

» sûr de trouver au bout la haine du peuple et

» le mépris de la postérité : d'attendre qu'une

» première faute, un premier malheur four
» nisse contre moi des armes aux parlemens,

» et que le roi déconcerté leur sacrifie le mi
» nistre qu'ils craignent!

» Depuis long-temps j'ai préparé l'esprit du

» monarque à de vastes mesures. Il manque
» rait de force pour les exécuter en détail;

» il ne faut qu'un acte de sa volonté pour les

» remplir dans leur ensemble. Les princes

» faibles se trouvent plus à l'aise quand il

» ne s'agit que de vouloir une fois. J'ai réveillé

» dans l'âme du roi l'attachement qu'il avait

» montré pour les principes populaires de

» Turgot; et, comme je n'ai point divulgué

» mes pensées, les ennemis les plus ardens

» de ce ministre sont aujourd'hui mes prô
» neurs et mes auxiliaires.

» Je me suis uni fortement aux deux hom-» mes qui pouvaient le plus contrarier mes » desseins. Le comte d'Artois, auquel la no-» blesse et le clergé ont recours chaque fois » qu'ils craignent pour leurs priviléges, va

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, » m'aider à les détruire. Je réponds du dé-» vouement et de la fidélité de ce prince. » J'éprouve bien de la joie à vous faire » connaître mon second auxiliaire; c'est le » comte de Vergennes, l'homme en qui le » roi s'est créé un rempart pour se défendre » de l'ascendant qu'exerce sur lui la reine. » Son esprit flegmatique, mais profond, s'est » prêté à mes vues hardies. Par un bonheur » singulier de ma position, elles sont par-» faitement en harmonie avec les siennes. » Tous les plans de sa politique échouent; si » mes plans de finances n'obtiennent point de » succès. Le traité de commerce qu'il vient de » conclure avec l'Angleterre lui impose l'obli-» gation de seconder mes desseins. Plus de » gloire et bientôt plus d'autorité pour M. de » Vergennes, si ce traité, qui faisait une con-» dition secrète, mais indispensable de la paix » de 1783, n'excite pas en France un mou-» vement universel d'industrie et d'activité. » Le mouvement qu'il faut donner aujour-» d'hui à la nation, c'est de mes projets » qu'il dépend. Il faut que la France agricole » vienne au secours de la France manufac-» turière. Je connais tous les moyens d'aug-» menter les produits de notre sol par la » suppression de mille entraves, et surtout

» par celle des funestes priviléges que conser-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 125 » vent, à la honte de notre perfectionnement » social, les corps, les grands et les provin-» ces. L'alliance étroite de M. de Vergennes » est l'ancre qui retiendra mon vaisseau s'il survient une tempête. Un ministre circonspect va décider un roi craintif à consommer en quelques jours plus de grandes opéra-» tions qu'il ne s'en est présenté à l'esprit de » ses plus illustres prédécesseurs. Peut-être » vous étonnerez-vous de ne pas m'entendre » parler de l'appui de la reine. Je vous con-» fierai que le roi met quelque orgueil à lui » cacher les projets les plus importans de son » conseil intime, comme pour s'absoudre de » la facilité avec laquelle il lui laisse dispenser toutes les faveurs de la cour. D'ailleurs, il » eût été dangereux pour moi de vouloir allier » les contraires en me servant à la fois de la » reine et du ministre qui lui est opposé. » Doutez-vous qu'elle ne se rallie aux seuls » plans qui puissent soutenir la splendeur de » la cour? Monsieur a toujours professé les » principes dont je vais faire des lois. Vous » savez combien domine, dans les princes de » la maison de Condé, l'esprit d'une obéis-» sance passive aux volontés du roi. Le duc » d'Orléans hait la cour, dont il est méprisé; » l'avilissement dans lequel il est tombé me » met à l'abri de ses coups.

#### 126 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS,

» Il fallait justifier à vos yeux ma confiance » avant de vous exposer mon projet. Peut-» être l'avez - vous déjà pénétré. Aucun de » vous n'a regardé comme de frivoles exercices » de l'esprit, les conversations animées et fé-» condes dans lesquelles nous avons tant de » fois examiné les anciennes constitutions de » la monarchie, et cherché d'un œil attentis » ce qu'on pourrait en faire revivre pour ter-» rasser l'orgueil des parlemens. Avec les » grands vassaux de la couronne a disparu » pour jamais cette cour de pairs dont nous » n'avons conservé qu'une représentation fri-» vole. Je n'irai point me servir de ce que le » régime féodal eut de plus terrible, quand » je veux en extirper les derniers abus. Nulle » nation, nous en sommes souvent convenus, » n'a su moins profiter de ses états-généraux » que les Français. Comme les plus fameuses » de ces assemblées nationales ont été tenues » dans des temps de troubles ou de guerres » civiles, et qu'elles en ont toujours prolongé » la durée et aggravé lá violence, elles ont laissé » un souvenir pénible. Ce n'est point en France » que les états-généraux ont produit de ces » lois fortes et durables, de ces grandes chartes » où le monarque voit ses limites, et le peuple » ses droits. Deux ou trois hommes supérieurs » y ont énoncé de grands principes qui n'ent

pes lettres, etc., avant la révolution. 127 parais été consacrés, et des sentimens généreux que ni le tiers état, ni la noblesse, mi le clergé, n'ont compris. Ministre de l'autorité royale, je n'irai pas la livrer à des chances épouvantables.

» Il est un genre d'assemblée que l'usage a » depuis long-temps aboli, et dont le renou-» vellement adroit plairait beaucoup à une > » nation qui croit avoir perdu tous ses pri-» vilèges. C'est une assemblée de notables. » Vous savez ce que les exemples peuvent sur » les esprits; nous avons ici l'exemple de » Henri IV. N'entendez-vous pas les Français » s'écrier, dès la première annonce d'une as-» semblée de notables, nous sommes donc » encore une nation? Cet immense intervalle » qui, depuis deux siècles, les sépare du trône, » va se diminuer à leurs yeux. Ils croiront » avoir retrouve un lien de famille avec les » Bourbons. J'avoue qu'il y a quelque danger à » exciter un tel enthousiasme; mais j'ai com-» biné tous les moyens de le contenir, et nul » autre n'en aurait le secret. Qu'est-ce, après » tott, qu'une assemblée de notables? C'est » une élite de la nation qui est ajoutée mo-» mentanément au conseil du roi. Ceux qui » doivent la composer donnent au monarque » une garantie de leurs sentimens par l'éléva-» tion et l'indépendance de leur fortune. On

LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, » peut aujourd'hui faire un tel choix, que la » nation y reconnaisse celui qu'elle-même aurait » fait. Tous les défenseurs des principes popu-» laires, et ils sont nombreux dans la haute » noblesse, y seront appelés. Le prince de » Beauvau, le ducs de Nivernois, de la » Rochefoucauld, de Béthune-Charost, ne » seront point infidèles à leurs maximes. Le » clergé nous offre trois partisans zélés du sys-» tème de M. Turgot, les archevêques de » Toulouse, d'Aix et de Bordeaux. Vous en » connaissez plusieurs chez qui une charité » active entretient l'esprit de soumission et » de paix. Pour balancer une opposition » imprévue, nous aurions toujours les princes, » les ministres, les conseillers d'état. les » maîtres des requêtes.

» Quel que soit enfin le succès de ma ten» tative, je ne puis tomber que d'une chute
» illustre. Tous les plans que je propose sont
» nécessaires. Ils seront un jour adoptés.
» Puissent-ils l'être assez tôt pour le bonheur
» de la France et du roi! »

L'assemblée des notables est convoquée. Le 29 décembre 1786, à l'issue du conseil des dépêches, le roi déclara que son intention était de convoquer une assemblée de personnes de diverses conditions et des plus qualifiées de son État, pour leur communiquer les vues qu'il se proposait pour le sou-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA REVOLUTION. 129 lagement de son peuple, l'ordre de ses finances et la réformation de plusieurs abus. Le roi annonca en outre qu'il avait déjà fait la liste des notables 1, et que les lettres de convocation allaient être expédiées. Toute la cour fut stupéfaite de cette résolution. Les hommes les plus habiles n'en pouvaient comprendre le but. Ils étaient confondus de voir qu'un roi si faible se montrat si hardi. Les vieux seigneurs voyaient la monarchie ébranlée dans ses fondemens. Le maréchal de Richelieu qui vivait encore, et qui avait vu Louis XIV dans l'exercice de sa puissance absolue, demandait quelle peine ce monarque aurait infligée au ministre qui eût osé lui proposer cette mesure.

Les courtisans ne concevaient pas plus la témérité de M. de Calonne que l'aveuglement du roi. «Le contrôleur général, disaient-ils, » vient se livrer à ses ennemis. Ignore-t-il » donc que les clameurs dont il est l'objet » sont excitées par des personnages éminens, » par ceux même qu'il appelle à son aide? Il » va choisir ses instrumens parmi les hommes » les plus ambitieux! N'a-t-il pas la liste de » tous ceux qui, depuis dix ans, briguent le » ministère? Lui seul à la cour ne connaît-il pas » les vastes prétentions et les continuelles in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez cette liste à la fin de ce dix-septième Livre.

130 LIVRE XVII: TABLEAU DES MŒURS,

» trigues de l'archevêque de Toulouse? Au

» lieu de créer, comme il s'en flatte, un conseil

» qui sanctionne toutes ses mesures, il crée

» le tribunal qui va le juger. Si M. de Calonne

» a beaucoup de genres d'esprit, on peut lui

» refuser le talent de connaître la cour et les

» hommes. »

Les chefs du parlement s'efforçaient de dissimuler leur dépit; mais ils sentaient tous qu'une assemblée si extraordinaire ne pouvait avoir d'autre objet que d'éluder ou de renverser le plus beau de leurs droits. Le sentiment qu'excitait cette mesure dans les autres classes de la nation était la curiosité. Plusieurs personnes n'y voyaient qu'un expédient pour créer de nouveaux impôts. D'autres, même en partageant cette opinion, étaient enchantées de ce que les embarras du trésor diminuaient toujours quelque chose de l'autorité absolue. On avait un peu moins la certitude d'être souverainement heureux dans les dernières années du siècle; mais on comptait sur du mouvement et du plaisir.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 119 lat eût été plutôt prodigue que charitable. A force de le plaindre, on commençait à l'aimer. Ce fut avec une joie effrénée, et au milieu des applaudissemens, qu'on apprit l'arrêt de la cour. Le cardinal avait été déchargé de toute accusation à une majorité de cinq voix seulement. L'arrêt ne contenait aucune improbation de sa conduite. Cagliostro était acquitté comme lui. La comtesse de La Mothe était condamnée à faire amende honorable la corde au cou, à être fouettée, et marquée sur les deux épaules, et mise à l'hôpital pour le reste de ses jours; son mari était condamné aux mêmes peines par contumace. Villette, qui s'avouait l'auteur de la fausse signature Marie-Antoinette de France, banni à perpétuité.

Le roi, d'après les instances de la reine, se détermina à une mesure par laquelle il eût dû commencer, ou plutôt étouffer cette fatale affaire. Le baron de Breteuil, qui avait été chargé d'aller apprendre au cardinal qu'il était libre de sortir de la Bastille, revint, quatre heures après, le trouver au palais de Strasbourg, pour lui annoncer que le roi lui demandait sa démission de la charge de grand-aumônier de France, et qu'il l'exilait à son abbaye de la Chaise - Dieu. Le public murmura de cette rigueur tardive, par la-

120 LIVRE XVII: TABLEAU DES MOEURS, quelle le roi semblait se venger d'un arrêt qui avait trompé ses espérances. La comtesse de La Mothe ne subit que quelques jours après le jugement la peine qui lui était infligée, et ce fut dans la prison même. On avait craint que cette femme furieuse ne fût portée par le désespoir à proférer en public des calomnies atroces. La femme du geôlier vint lui annoncer qu'un homme à cheval la demandait pour lui remettre des lettres importantes : elle se leva de son lit avec précipitation, le bourreau aposté, saisit ce moment pour la marquer du fer rouge. Elle se débattit avec violence pendant l'exécution. Conduite à la Salpêtrière, elle tenta de s'étouffer avec la couverture de son lit. Deux ans après elle parvint à s'évader de cette prison, et alla trouver en Angleterre son mari, qui possédait encore quelques débris du collier. Ce couple infame publia, en 1790 ( et l'on croit que ce fut à l'instigation de l'implacable ennemi de la reine, le duc d'Orléans ), un libelle qui surpassait en turpitude et en absurdité les plus monstrueuses productions de ce genre. L'excès, ou plutôt l'évidence de la scélératesse, ôta tout effet aux révélations de l'imposture. On ne peut lire ce libelle sans être convaincu que la reine n'eut jamais aucune espèce de communica-

### DES LETTRES, ETG., AVANT LA REVOLUTION. 131

#### LISTE DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DES NOTABLES.

# Formation des sept Bureaux.

#### Premier Bureau.

Monsieur, frère du roi.

M. de Dillon, archevêque de Narbonne,

M. de Séguiran, évêque de Nevers.

M. le duc de La Rochefoucauld.

M. le maréchal de Contades.

M. le maréchal de Beauvau.

M. le duc du Châtelet.

M. le comte de Brienne.

M. le baron de Flaschlanden.

M. de Sauvigny, conseiller d'État.

M. de Fourqueux, conseiller d'État.

M. d'Aligre, premier président du parlement de Paris.

M. d'Ormesson, président à mortier, idem.

M. de Lamoignon, idem.

M. de Saron, idem,

M. Joly de Fleury, procureur général du parlement de Paris.

M. de Bernis, coadjuteur d'Alby et archevêque de Damas, député du clergé des États de Languedoc.

M. Le Provost de la Voltais, député de la noblesse des États de Bretagne.

M. Gérard, préteur de Strasbourg.

M. Tolozan de Montfort, prevôt des marchands de Lyon.

M. d'Isnard, maire de Marseille.

M. Duperré Duveneur, maire de Rouen.

#### Deuxième Bureau.

Monseigneur le comte d'Artois, frère du roi.

M. de Brienne, archevêque de Toulouse.

M. de La Luzerne, évêque de Langres.

M. le duc d'Harcourt.

M. le maréchal de Stainville.

M. le prince de Robecq, lieutenant-général.

M. le duc de Laval.

M. le duc Guines.

M. le marquis de La Fayette.

M. Lambert, conseiller d'État.

M. de Villedeuil, intendant de Rouen.

M. de Nicolaï, premier président de la chambre des comptes de Paris.

M. Le Berthon, premier président du parlement de Bordeaux.

M. de Cœurderoy, premier président du parlement de Nancy.

M. de Castillon, procureur général du parlement d'Aix.

M. l'abbé de Fabry, député du clergé des États d'Artois.

M. le comte de Chatellux, député de la noblesse des États de Bourgogne.

M. de Morfontaine, prevôt des marchands de Paris.

M. Angrand d'Alleray, lieutenant civil du Châtelet de Paris.

M. le chevalier Deydé, maire de Montpellier.

M. de Beauvoir, maire de Bourges.

M. de Roulhac, maire de Limoges.

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 135

M. le comte d'Egmont.

M. le comte de Puységur.

M. le comte de Choiseul-la-Beaume.

M. Le Noir, conseiller d'État.

M. Esmangart, intendant de Lille.

M. de La Tour, premier président du parlement d'Aix.

M. de La Caze, premier président du parlement de Pau.

M. Hocquart, premier président du parlement de Metz.

M. le baron de Spon, premier président du conseil souverain d'Alsace.

M. Pérard, procureur général du parlement de Dijon.

M. Hocquart, procureur général de la cour des aides de Paris.

M. Noirot, député du tiers état de Bourgogne.

M. Huvino de Bourghelles, mayeur de Lille.

M. Huez, maire de Troyes.

M. Duval de Lamotte, maire de Montauban.

### Sixième Bureau.

M. le prince de Conti.

M. de Juigné, archevêque de Paris.

M. Seignelay Colbert de Gast le Hilb, évêque de Rodez.

M. le duc de Luxembourg.

M. le maréchal de Vaux.

M. le duc de Chabot.

M. de La Galaizière, conseiller d'État.

M. de Croix, marquis d'Heuchin.

M. de Castuelan, premier président du parlement de Rennes. 136 livre xvii : tableau des mœurs,

M. de Polinchove, premier président du parlement de Douai.

M. Dudon, procureur général du parlement de Bordeaux.

M. de Reynaud, procureur général du parlement de Grenoble.

M. de Lançon, procureur général du parlement de Metz.

M. de Beaumet, procureur général du parlement de Douai.

M. de Loyson, procureur général du conseil souverain d'Alsace.

M. le chevalier Dusuc de Saint-Afrique, député du tiers état du Languedoc.

M. Verdier, maire de Bayonne.

M. de La Grandière, maire de Tours.

M. de Maujean, maire-échevin de Metz.

M. Reboul, maire de Clermont-Ferrand.

#### Septième Bureau.

M. le duc de Penthièvre.

M. Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux.

M. de Gallard de Terraube, évêque du Puy.

M. le maréchal de Mouchy.

M. le prince de Croy.

M. le comte de Périgord.

M. le marquis de Gouvernet.

M. le comte de Montboissier.

M. Boutin, conseiller d'État.

M. de Senaux, procureur général du parlement de Toulouse.

M. de Malartic, premier président du conseil souverain de Roussillon. DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 137

M. de Belbeuf, procureur général du parlement de Rouen.

M. Doroz, procureur général du parlement de Besançon.

M. de Marcol, procureur général du parlement de Nancy.

M. de Vilar, procureur général du conseil souverain de Roussillon.

M. de Hercé, évêque de Dol, député du clergé des États de Bretagne.

M. le comte de Vandeuve, maire de Caen.

M. de Souyn, maréchal des camps et armées du roi, maire de Reims.

M. Giraud Duplessix; procureur-syndic et maire de Nantes.

M. Goblet, premier échevin de Paris.

Secrétaires-Greffiers.

M. Hennin.

M. Dupont.

FIN DU LIVRE DIX-SEPTIÈME.

## LIVRE DIX-HUITIÈME.

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

Quelle que fût l'activité de Calonne et de ses collaborateurs, ils n'avaient pu rédiger un grand nombre de mémoires importans, dans le court délai qu'ils s'étaient prescrit. La convocation des notables fut retardée de trois semaines. Les ennemis de ce ministre employèrent ce délai soit à déconcerter les projets qui devaient être présentés à l'assemblée des notables, soit à lui en supposer d'odieux. Ils surent qu'il avait à faire la révélation d'un déficit dans les revenus du roi : c'était à leurs yeux un indice manifeste de ses déprédations. M. Necker avait déclaré dans son Compte rendu que, sous son administration, les recettes excédaient les dépenses de dix millions. Comment, en six années, s'était opéré le passage d'une situation prospère à une détresse honteuse? Dès qu'on sut qu'un gouvernement obéré allait demander de l'aide, il fut tacitement résolu de lui vendre cher de faibles secours. Le clergé s'unit aux parlemens.

elocution: il surpassa l'opinion que ses amis même avaient de ses talens. Il avait à présenter d'abord la situation florissante du royaume, et il fit ce premier tableau avec autant d'éclat que de vérité : mais comment passer d'un point de vue si satisfaisant à l'aveu d'un gêne inouïe dans les finances? Le contrôleur général déclara qu'elles avaient été mal gouvernées depuis le commencement du siècle, ou du moins qu'un petit nombre d'années où l'ordre s'était fait sentir, n'avait pu réparer les effets d'une administration presque toujours confuse et déréglée; on le savait, mais aussi on croyait savoir, d'après l'autorité et les calculs de Necker, que cet administrateur économe avait couvert le déficit. Calonne prouva que quatorze cents millions, ajoutés à la dette de l'État pour la guerre d'Amérique, rendaient ce fait impossible; enfin, une adroite énumération des avantages obtenus par cette guerre amenait le terrible aveu que le déficit s'était accru d'une manière qui appelait les remèdes les plus prompts. C'était dans le système presque entier de Turgot, dans les mesures qui avaient excité le soulèvement des grands corps de l'État, qu'il trouvait les moyens de combler ce déficit. Sa plus puissante ressource était un impôt territorial substitué aux tailles, aux vingtièmes, dans lequel on n'eût respecté ni

les priviléges pécuniaires de la noblesse, ni ceux du clergé, ni ceux des pays d'État, et qui eût été payé en nature, comme l'étaient les dimes du clergé. La suppression d'un grand nombre d'abus, en ajoutant à la richesse nationale, devait accroître les revenus du roi. Calonne promettait quelques heureuses modifications pour l'impôt de la gabelle, annonçait la suppression des corvées, et de différens droits gênans pour le commerce; enfin l'établissement des assemblées provinciales, institution qui devait sans cesse alimenter l'esprit public, et faire nattre beaucoup de travaux utiles.

Voici quelques fragmens du discours de Calonne, qui en feront connaître l'esprit:

« ..... L'économie d'un ministre des finan-» ces peut exister sous deux formes si différen-» tes, qu'on pourrait dire que ce sont deux » sortes d'économies.

» L'une qui frappe tous les yeux par des » dehors sévères, qui s'annonce par des re-» fus éclatans et durement prononcés, qui » affiche la rigueur sur les moindres objets, » afin de décourager la foule des demandeurs. » C'est une apparence imposante qui ne » prouve rien pour la réalité, mais qui fait » beaucoup pour l'opinion; elle a le dou-» ble avantage d'écarter l'importune cupi-

DES LETTRES, ETC., AVANT LA RÉVOLUTION. 121 tion avec des êtres dont la présence eût avili le trône.

Le procès du collier suffisait pour révéler Calonne pour aux hommes d'État les dispositions inattendues et facheuses du public. D'où pouvait naître ce sentiment de malveillance contre le gouvernement, lorsqu'il n'en émanait que des actes de bonté et d'une modération poussée jusqu'à la faiblesse? Le peuple français était injuste, afin de paraître fier. Ne devait-on pas craindre de fournir de nouveaux alimens à cet esprit d'indépendance? Le contrôleur général Calonne brava ce danger. Un homme d'un esprit aussi étendu, aussi flexible, ne pouvait pas se tromper sur des signes qui eussent frappé l'observateur le plus vulgaire; mais plus il regardait une révolution comme inévitable, plus il voyait de gloire à s'en rendre le maître. Les embarras du trésor royal, loin de l'épouvanter, ne faisaient qu'exciter en lui un désir plus vif de frapper d'un même coup tous les abus de l'administration, et de donner une face nouvelle au royaume.

« Les Français, disait-il à plusieurs hom-» mes distingués, actifs et laborieux, dont il » avait coutume de s'environner, les Français » sont avides de nouveautés, je veux les en » combler; ils veulent de la hardiesse, je » saurai les étonner par la mienne; ils veu-

144 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI:

» France existe depuis des siècles. Le sys» tème, en bouleversant les fortunes particu» lières, devait du moins rétablir le niveau
» dans les finances de l'État; ce but a été man» qué, et même sous l'administration écono» mique du cardinal de Fleury, on ne l'a point
» atteint. Ce n'est pas l'opinion commune,
» mais c'est la vérité, et il est constaté, par
» un travail fait au trésor royal sur les comptes
» de ce ministère, que pendant sa durée le
» déficit a toujours subsisté.

» Ses progrès sont devenus effrayans sous le » dernier règne. Le déficit passait 74 millions » quand l'abbé Terray fut appelé à l'admini-» stration des finances; il était encore de 40 » quand il en sortit. Cependant, par le mé-» moire qu'il remit au roi en 1774, accompa-» gné d'un état des recettes et des dépenses » pour la même année, il n'avait porté le » déficit annuel qu'à 27,800,000 livres. Mais » il est connu et prouvé, par le compte ef-» fectif de cette même année, qu'en réalité » il était alors de 40,200,000 livres.

» Cette différence confirme ce que j'ai dit
» de la difficulté de former une balance exacte
» des recettes et des dépenses ordinaires.

» Les finances étaient donc encore dans » un grand dérangement lorsque sa majesté » est montée sur le trône. Elles restèrent à » peu près au même état jusqu'en 1776, » époque à laquelle le déficit fut estimé être » de 37 millions par celui même qui, peu de ... » temps après, fut charge de la direction des » finances.

» Entre cette époque et celle du mois de » mai 1781, le rétablissement de la marine » et les besoins de la guerre firent emprun-» ter 440 millions.

» désiré?
» Que reste-t-il qui puisse suppléer à tout
» ce qui manque, et procurer tout ce qu'il
» faudrait pour la restauration des finances?

» LES ABUS.

## 146 LIVRE KVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

- » Oui, messieurs, c'est dans les abus mêmes » que se trouve un fonds de richesses que » l'État a droit de réclamer, et qui doivent » servir à rétablir l'ordre. C'est dans la pro-» scription des abus que réside le seul moyen » de subvenir à tous les besoins. C'est du sein » même du désordre que doit jaillir une source » féconde qui fertilisera toutes les parties de la » monarchie.
  - » Les abus ont pour défenseurs l'intérêt, » le crédit, la fortune et d'antiques pré-» jugés que le temps semble avoir respec-» tés; mais que peut leur vaine confédéra-» tion contre le bien public et la nécessité » de l'État?
  - » Le plus grand de tous les abus serait de » n'attaquer que ceux de moindre importance; » ceux qui, n'intéressant que les faibles, n'op-» posent qu'une faible résistance à leur réfor-» mation, mais dont la réformation ne peut » produire une ressource salutaire.
- » Les abus qu'il s'agit aujourd'hui d'anéantir
  » pour le salut public, ce sont les plus consi» dérables, les plus protégés, ceux qui ont les
  » racines les plus profondes et les branches
  » les plus étendues. »
- ...... « Qui pourrait douter des disposi-» tions dans lesquelles vous allez vous péné-» trer de ces grands intérêts? Appelés par le

\* roi à l'honorable fonction de coopérer à ses » vues bienfaisantes, animés d'un sentiment » du plus pur patriotisme, qui, dans tous les » cœurs français, se confond avec l'amour pour » leur souverain et l'amour de l'honneur, vous » n'envisagerez, dans l'examen que vous allez

» faire, que le bien général de la nation. » Vous vous souviendrez qu'il s'agit du sort » de l'État, et que des moyens ordinaires ne n pourraient ni lui procurer le bien que le roi » veut lui faire, ni le préserver des maux qu'il

» veut prévenir.

» Les observations que vous présenterez à » sa majesté auront pour but de seconder et » de perfectionner l'accomplissement de ses » intentions; elles seront inspirées par le zèle; » et mêlées des expressions de la reconnais-» sance due à un monarque qui n'adopte de » projets que ceux où il voit le soulagement » de ses peuples, qui s'unit à ses sujets, qui les » consulte, qui ne se montre à eux que comme » leur père.

» Que d'autres rappellent cette maxime de » notre monarchie : Si veut le roi, si veut la » loi; la maxime de sa majesté est : Si veut » le bonheur du peuple, si veut le roi. »

Le sort des grandes mesures est attaché, les notables se surtout en France, à un premier moment tre Calonne. d'enthousiasme. Plus Calonne avait pris de

148 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: soins pour opérer ce premier effet, plus il devait être effrayé de ne le point obtenir. Un discours vague et embarrassé du premier président du parlement de Paris répandit une couleur morne sur la fin de cette séance. L'archevêque de Narbonne prononça, au nom du clergé, quelques mots d'une froide gratitude envers le souverain.

Le public, à la lecture du discours du contrôleur général, éprouva des sentimens divers. Mille choses le flattaient dans la perspective qui lui était offerte. « Voilà de beaux plans, » disait-on, mais qu'un autre les exécute. Nulle » garantie avec un ministre prodigue. » On regrettait Necker, et l'on se persuadait que, si le roi l'eût conservé auprès de lui, il n'aurait point eu à prononcer le triste mot de déficit: Les nombreux admirateurs de ce dernier se montrent indignés du démenti qu'il vient de recevoir. On feint d'avoir encore plus de foi pour ses calculs, afin de renverser ceux de Calonne. Les notables délibèrent lentement, et ne cessent de demander des comptes, des états pour constater le déficit. On se bat avec des chiffres; le public prend part à cette guerre. Les rentiers s'alarment; la brillante légèreté de Calonne leur inspire moins de confiance que la marche austère et compassée du ministre genévois. Les philosophes, déconcertés par cette rumeur, n'osent célébrer avec enthousiasme tous les triomphes qu'obtient l'esprit philosophique dans les projets de Calonne. On rit du poëte Lebrun, qui, dans des vers emphatiques, a osé comparer ce ministre à Sully. Depuis cinquante ans les richesses du clergé étaient un continuel sujet de murmures. Aujourd'hui on bénit le courage avec lequel le clergé défend ses privilèges. Les archevêques de Narbonne, de Toulouse, d'Aix et de Bordeaux sont devenus des pères de la patrie.

Monsieur paraît se ranger du parti de l'opposition: c'est de son bureau que partent les
traits les plus envenimés contre le contrôleur
général. Le comte d'Artois défend avec chaleur, mais sans effet, les mesures du ministre.
Le duc d'Orléans, mal avec la cour, mal avec
le public, affecte l'insouciance, mais jouit en
secret de voir le roi qui se trouble et s'embarrasse. Les autres princes montrent pour la
cour une soumission inutile: chacun de leurs
bureaux se déclare avec plus ou moins d'énergie contre le ministre qui a convoque les notables.

Un ennemi secret, plus dangereux par l'influence de ses fonctions que par ses talens et son caractère, agit contre Calonne: c'est le garde-des-sceaux Huë de Miroménil. Il réunit dans des assemblées segrètes ceux des motables 450 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: qui tiennent à la magistrature, et concerte avec eux les moyens de prévenir tous les coups qui peuvent être portés aux parlemens. Les premiers présidens et les procureurs généraux avaient alternativement l'esprit de cour et l'esprit de corps. Dès qu'un garde des sceaux leur faisait espérer que le roi changerait bientôt de volonté et de ministre, ils pouvaient avoir impunément les honneurs du courage.

La reine était blessée d'avoir été appelée fort tard à la confidence d'une mesure si importante. Dès le premier moment elle avait concu des alarmes sur l'assemblée des notables et sur la honteuse révélation qu'on allait y faire. C'était en vain que la duchesse de Polignac et le comte de Vaudreuil voulaient lui faire partager leur enthousiasme pour le génie de Calonne; elle se taisait, et ce silence décelait son mécontentement. J'ai déjà parlé de l'abbé de Vermont, qui avait été son premier instituteur. L'archevêque de Toulouse parvint à séduire un homme dont les conseils avaient d'autant plus de poids qu'ils ne paraissaient inspirés par aucune sorte d'intérêt personnel, ni d'affection particulière. L'abbé de Vermont sut bientôt persuader à la reine que la plupart des mesures de M. de Calonne opéreraient le salut des finances, mais que, pour les faire

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. reussir dans l'assemblée des notables, il fallait en sacrifier l'auteur.

L'orage grossissait. Cependant trois semaines s'étaient passées dans des débats peu importans; les notables avaient plutôt; décelé leur esprit d'opposition qu'ils ne l'avaient manifesté par ces mesures qui ne permettent plus de retour: ils avaient fait différentes concessions, et ne s'étaient formellement prononcés que contre la perception de l'impôt territorial en nature, et contre le mode d'organisation des assemblées provinciales. Les deux premiers corps de l'État, en approuvant cette institution, se plaignaient de ce que leurs droits étaient sacrifiés au tiers état, avec lequel ils allaient être confondus sans droit de préséance. Ce débat auquel le public donna peu d'attention an milieu d'objets beaucoup plus importans, était l'avant-coureur d'un débat qui, deux ans après, devait embraser tout le royaume.

Calonne, inquiet, mais non découragé, voulut répondre à ses adversaires dans une 12 mars 1787. séance générale, et faire cesser les rumeurs du public qui présageait sa chute. Un seul moyen s'offrait de donner à cette séance un effet décisif et triomphant : c'était que le roi y parût, y déclarât plus formellement qu'il ne l'avait encore fait, son adhésion à des pro-

152 livre xviii, sègne pe louis xvi: iets salutaires, et son attachement pour le ministre qui les lui avait inspirés. Mais le roi ne vint pas appuyer son contrôleur general en péril. Celui-ci s'efforça de donner le change au public, aux notables eux-mêmes, sur le genre d'opposition qu'il éprouvait. Dès le début de son discours, il paraissait convaincu que l'ensemble de son système était adopté, et que la discussion ne roulait plus que sur des détails. Il se hâtait de déférer à l'avis des notables, louait leur zèle, et se félicitait de tous les secours qu'il avait reçus de la sage et brillante élite de la nation. A travers les témoigrages d'une reconnaissance si suspecte, les notables ne pouvaient s'empêcher de voir un empressement très-vif de les congédier. Ils interrompaient assez souvent, par des murmures, le discours du contrôleur général.

Le lendemain de cette séance, l'archevêque de Narbonne déclara dans le bureau de Monsieur que Calonne trompait le roi, la France et l'Europe, en supposant que les notables souscrivaient à l'ensemble de son système; il s'éleva contre toute espèce d'imposition territoriale, et proposa une réclamation solennelle du bureau contre le discours du contrôleur général : elle fut bientôt signée. Tous les autres bureaux, même celui du comte d'Artois,

prirent la même mesure.

Disgrâce de Calonne.

Ces réclamations furent rendues publiques : le roi avait consenti à leur publicité. Ceux des notables qui approchaient le plus souvent de sa personne ne l'abordaient plus qu'avec un sentiment de crainte. Le roi les rassurait. Vous me prouvez votre zèle, disait-il, en me faisant connaître la vérité dans toute son étendue. L'opposition ainsi encouragée devint impitovable contre le ministre. On dénonçait tous les actes de son administration. Sans se souvenir de la guerre d'Amérique, on imputait à Calonne le délicit tout entier. Loin de lui savoir gré de la franchise de ses révélations, on prétendit qu'il avait dissimulé l'excès du mal avec une infidélité coupable, et que le déficit, au lieu d'être, comme on l'avait dit d'abord, de cent douze millions, devait être porté à cent quarante, ou même à cent soixantedix. L'alarme se répand à la cour. Comment réparer le coup porté au crédit public, à la dignité de la couronne? Voici l'expédient qu'on présente au chef d'une monarchie que, depuis plus d'un siècle, l'on regardait comme absolue.

"L'opposition de l'assemblée, lui disait-on, n'est dirigée que contre un ministre prodigue et peut-être prévaricateur. N'est-il pas naturel que les notables, avant de faire des sacrifices importans au nom des corps auxquels ils appartiennent, exigent quelque garan154 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

» tie? Le caractère de M. de Calonne, et, ce » qui est encore pis, sa renommée, repous-» sent toute confiance. C'était une grande » faute que de convoquer les notables : c'en » serait une plus grande de les renvoyer sans » avoir obtenu d'eux de grandes concessions. » Que fait le roi d'Angleterre? il cède au » parti de l'opposition, et s'en fait un nouvel » instrument; il satisfait les plus ambitieux et » les enchaîne à ses desseins. Voilà l'exemple

» qu'il faut suivre. »

C'étaient des notables qui tenaient au roi un tel langage; ils répondaient des dispositions de toute cette assemblée, si on éloignait un ministre dangereux. Le roi n'était plus soutenu que par une sorte de pudeur contre sa faiblesse. Il était abattu lorsque Calonne lui apportait son travail, et lui disait de temps en temps quelques mots affectueux, comme pour s'excuser d'avance d'une résolution qu'il n'avouait pas encore. Le contrôleur général interprétait ces mots comme de nouveaux témoignages de faveur, et tâchait de décider le monarque à punir les intrigues du garde des sceaux. Le roi se montrait indigné de la conduite de Miroménil, qui conspirait avec le parlement pour aggraver sa détresse : il eut le courage de s'en venger. Le 8 avril, le baron de Breteuil vint demander au garde des sceaux sa démission. Calonne croyait triompher: le lendemain le baron de Breteuil vint lui demander sa démission à son tour.

Le président de Lamoignon était nommé garde des sceaux. Fourqueux, vieux conseiller d'État, succédait, ou plutôt paraissait succéder à Calonne. L'opinion publique célébra la victoire qu'elle venait de remporter, et ne voulut pas en examiner les suites. L'ivresse aurait été complète, si l'on eût appris en même temps que Necker était rappelé au ministère. Mais ce bonheur ne paraissait que différé. Demandons-le bien souvent, disaient ses partisans, et nous l'obtiendrons.

Le calme a reparu dans l'assemblée des Séance des notables. Aider le roi est devenu le vœu com- 27 avril 1787. mun. Les sacrifices paraissaient moins effrayans. La majorité des bureaux, en gémissant encore de la nécessité d'établir de nouveaux impôts, ne rejette plus les impôts du timbre et de la subvention territoriale, et se contente de les modifier. On invite le roi et tous les princes qui président les bureaux, à faire de grandes réductions dans leurs maisons et leurs dépenses. Jamais la vertu de l'économie n'a été en si grande recommandation parmi les Français. Il s'agit de ne pas manquer aux engagemens de l'État: l'honneur s'est réveillé.

156 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

Ce sentiment et celui de la plus tendre affection pour la famille royale se sont produits dans la séance du 27 avril, présidée par le roi. Une réunion si touchante est l'ouvrage de l'archevêque de Toulouse: il en reçoit le prix: il entre comme par droit de conquête au ministère, sous le titre de chef du conseil des finances. Son début était brillant, nous verrons comment il le soutiendra.

Les réformes s'effectuent. Le roi renonce avec facilité à différens genres de pompe dont il n'avait jamais senti que la gêne. Dans la maison de la reine et dans celle des princes on congédie d'anciens serviteurs. On ose mêms retrancher des traitemens considérables à des hommes d'un puissant crédit, tels que les ducs de Coigny et de Polignac. Ceux-ci ne se soumettent pas sans murmures : ils crient à l'amitié trahie. « Le roi et la reine, disaient- » ils, devaient un autre prix à notre dévoue- » ment. » L'archevêque de Toulouse, la reine et le monarque lui-même s'efforcent d'apaiser leur colère en leur montrant combien il importe de satisfaire au vœux des notables.

Clôture de l'assemblée des notables, 25 mai 1787. On a beaucoup obtenu de cette assemblée. Louis éprouve la satisfaction d'un homme qu'une main secourable à retiré d'un précipice. La dernière séance des notables, celle du 25 mai, est consacrée à des félicitations réciproPRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

ques. Le roi les remercie autant de leur opposition précédente que de leur docilité actuelle. Le garde des sceaux Lamoignon fait un résumé des travaux des notables . Voici les principaux résultats qu'il annonce :

«.....Tout sera réparé sans secousse, » sans bouleversement des fortunes, sans al-» tération dans les principes du gouvernement, » et sans aucune de ces infidélités dont le nom » ne doit jamais être profère devant le mo-

» narque de la France.

» L'univers entier doit respecter une nation » qui offre à son souverain de si prodigieuses » ressources, et le crédit public devient plus » solide aujourd'hui que jamais, puisque tous » les plans proposes dans cette assemblée ont » eu pour base uniforme la religieuse fidélité » du roi à remplir ses engagemens.

» Pour atteindre à un but si digne de sa » sollicitude, le cœur du roi a été profondé-» ment affecté de la nécessité d'établir de nou-» veaux impôts; mais des sacrifices dont sa » majesté abrégera fidèlement la durée, n'é-» puiseront pas un royaume qui possède tant » de sources fécondes de richesses, la fertilité » du sol, l'industrie des habitans, et les ver-» tus personnelles de son souverain.

» La réforme arrêtée ou projetée de plu-» sieurs abus, et le bien permanent que pré158 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

- » parent de nouvelles lois concertées avec
- » vous, messieurs, vont concourir avec succès
- » au soulagement actuel des peuples.
- » La corvée est proscrite; la gabelle est
- » jugée; les entraves qui gênaient le com-
- » merce intérieur et extérieur seront détruites.
- » et l'agriculture, encouragée par l'exportation
- » libre des grains, deviendra de jour en jour
- » plus florissante.
  - » Les nouvelles charges des peuples finiront
- » avec les besoins qui les font naître.
- » Le roi a solennellement promis que le dés-
- » ordre ne reparaîtrait plus dans ses finances,
- » et sa majesté va prendre les mesures les
- » plus efficaces pour remplir cet engagement
- » sacré dont vous êtes les dépositaires.
  - » Une nouvelle forme dans l'administra-
- » tion, sollicitée depuis long-temps par le vœu
- » public, et récemment recommandée par les
- » essais les plus heureux, a reçu la sanction
- » du roi, et va régénérer tout son royaume.
- » L'autorité suprême de sa majesté accor-
- » dera aux administrations provinciales les
- » facultés dont elles ont besoin pour assurer
- » la félicité publique. Les principes de la
- » constitution française seront respectés dans
- » la formation de ces assemblées, et la nation
- » ne s'exposera jamais à perdre un si grand
- » bienfait de son souverain, puisqu'elle ne

- » peut les conserver qu'en s'en montrant tou-» jours digne.
- » L'évidence du bien y réunira tous les es-» prits. L'administration de l'État se rap-
- » prochera de plus en plus du gouvernement
- » et de la vigilance d'une famille particulière,
- » et une répartition plus équitable, que l'in-
- » térêt personnel surveillera sans cesse, allé-
- » gera le fardeau des impositions.
  - » Pour rendre à jamais durable dans son
- » royaume les utiles résultats de vos tra-
- » vaux, le roi va imprimer à tous ses bien-
- » faits le sceau des lois.
  - » Sa majesté désire que le même esprit qui
- » vous anime, messieurs, se répande dans les
- » assemblées qu'elle daigne honorer de sa con-
- » fiance, et elle espère qu'après avoir montré
- » sous ses yeux un amour si éclairé du bien
- » public, vous en développerez le germe dans
- » toutes ses provinces. »

L'archevêque de Toulouse est loin de s'exprimer avec la supériorité d'un homme sûr des ressources de son génie et de celles de l'État. Son discours est vague, on y reconnaît tous les signes d'un esprit embarrassé. Diverses harangues ranimèrent la satisfaction de l'assemblée. Chacun des notables, en se retirant, répétait ces belles paroles que, dans un discours fort animé, le premier président de la

## 160 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

chambre des comptes, Nicolai, avait empruntées de Montesquieu: Je rends grâce au ciel de ce qu'il m'a fait naître dans le siècle et sous le gouvernement où je vis, et de ce qu'il a voulu que j'obéisse à ceux qu'il m'a fait aimer.

On s'attendait que le roi, le lendemain de la clôture de l'assemblée des notables, en signifierait avec autorité toutes les résolutions au parlement de Paris, et que, dans un lit de justice, tenu à Versailles même, il prescrirait l'enregistrement prompt et passif de tant d'édits importans: Le péril imminent des finances, la nécessité de se relever aux yeux de cabinets jaloux qui jouissaient sans doute de tant d'aveux pénibles, les suffrages presque unanimes des homnies les plus distingués de l'État, tout semblait autoriser le monarque à prévenir, par une mesure absolue, une résistance qui, réprimée trop faiblement et trop tard, pouvait amener la chute du trône; il était encore temps d'opposer à l'esprit d'indépendance les inspirations du patriousme. Le parlement qui n'était pas préparé à une opposition active et périlleuse, n'eût demandé peut-être que de nobles motifs pour justifier sa prompte obeissance, il eût affecté l'enthousiasme pour ne pas avouer la crainte. L'archevêque de Toulouse commença par déceler la sienne. Ses édits furent successivement,

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. et même à d'assez longs intervalles, présentés au parlement de Paris, comme pour essayer sa docilité et ne pas effaroucher son orgueil. Tout le prestige causé par l'assemblée des notables se dissipa au hout de quelques jours. La noblesse de province se plaignait d'avoir été trahie par la noblesse de cour. Le clergé était encore plus mécontent des prélats qui l'avaient représenté dans l'assemblée des notables. L'avarice était à son aise depuis qu'elle pouvait prendre les couleurs de la liberté. Beaucoup d'hommes, étrangers aux intérêts de ces deux ordres, et qui même en étaient les ardens ennemis, étaient fachés de voir finir le combat. La révolution financière que les édits du roi allaient consommer était dans leurs principes; mais ce qu'ils désiraient le plus sans se l'avouer à eux-mêmes, c'était une revolution politique. On regrettait qu'une opposition dont on s'était amusé ou enorgueilli se fût terminée au renvoi de Calonne. Enfin on avait attendu un grand mouvement de la nation, et l'on ne voyait qu'une intrigue de cour. On se demandait avec une sorte d'embarras et de pudeur ce que penseraient les Anglais d'une opposition si futile et si promptement avortée. Telle était alors la disposition des esprits, qu'on cherchait bien moins à être

νī.

162 LIVER XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: un peuple heureux qu'à n'être plus un peuple d'esclaves aux yeux des Anglais.

Impôt du tim-Juin. 1787.

Le parlement avait enregistré sans beauan parlement coup de difficultés deux des édits préparés par de Paris. l'assemblée des notables, et dont les dispositions étaient fort contraires à ses principes: par le premier la corvée était supprimée une seconde fois; le second établissait la liberté de la circulation intérieure et de l'exportation des grains hors du royaume. Le parlement voulait ménager ses forces pour résister à l'établissement des impôts : c'était celui de la subvention territoriale qui lui déplaisait le plus, mais il ne pouvait le repousser sans réclamer les priviléges de la noblesse et du clergé, et par là il risquait de s'aliener la plus grande partie de la nation. Loménie de Brienne eut la maladresse de tirer le parlement de cet embarras : ce fut l'impôt du timbre qu'il lui présenta d'abord. Un impôt du même genre avait servi de prétexte au soulèvement des colonies anglaises contre leur métropole. Les orateurs du parlement de Paris étaient fies d'avoir à répéter les raisonnemens des publicistes américains.

> A peine a-t-on appris dans le public que le parlement se prépare à soutenir le choc le plus vis et le plus opiniatre contre la cour, tout s'empresse autour des magistrats qui ont en

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

164 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: cour, et c'est le plus grand nombre. Le nom de d'Éprémesnil est dans toutes les bouches; il jouit du bonheur d'être l'idole du peuple, tandis qu'il défend les droits de la noblesse.

Comment la multitude s'était-elle sitôt mise en mouvement pour une cause qui n'intéressait que les grands? C'est une question qui mériterait l'examen de l'histoire, mais qu'il lui est bien difficile de résoudre aujourd'hui. L'Angleterre commençait-elle à user de terribles représailles pour le soulèvement de ses colonies et de la guerre d'Amérique? Tout porte à le penser. On ne peut encore indiquer d'une manière positive les noms, les ressources et les intrigues des agens qu'elle employait. Ces sortes de renseignemens ne sont guère fournis à l'histoire qu'à une longue distance; il faut les chercher surtout dans les correspondances diplomatiques, qui sont livrées fort tard aux recherches des observateurs curieux. Les mouvemens de la multitude avaient encore un autre mobile.

Le duc d'Orléans, pendant l'assemblée des notables, n'était pas encore sorti du calme apathique avec lequel il paraissait soutenir la froideur de la cour et le mépris du peuple. Il était même, de tous les princes, celui qui avait pris le moins de part à une délibération si importante et si nouvelle. Il affectait d'al-

ler à la chasse les jours où l'opposition contre le ministre Calonne semblait le plus animée. Une spéculation qu'il avait faite immédiatement après la mort de son père avait indigné contre lui les habitans de Paris, quoiqu'elle fût de nature à augmenter la splendeur de cette capitale: ils n'avaient pu voir sans douleur sacrifier les vieux arbres du Palais-Royal. On condamnait d'avance les galeries spacieuses qui allaient les remplacer, et qui, malgré une construction peu élégante, offrent aujourd'hui un des marchés les plus brillans de l'Europe. On plaignait les propriétaires des maisons voisines, que le duc d'Orléans n'indemnisait pas. Quand on le vit cupide, on se souvint encore mieux de toutes les accusations qui l'avaient représenté comme un lâche. En butte à de sanglantes épigrammes, il montrait le plus profond dédain pour l'opinion publique. Cette indifférence était simulée: les plus grands excès ne pouvaient l'étourdir sur l'espèce d'abjection qui le suivait au milieu de ses immenses richesses. On lui persuada que c'était la cour même qui excitait contre lui le public. Il en fut plus animé à se venger de la cour, et il saisit le moment où ses intrigues ne seraient point aperçues au milieu d'une effervescence générale.

Ce prince, après la clôture de l'assemblée

166 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: des notables, se fit des partisans dans le parlement de Paris. Ses affidés avaient des relations assidues avec de jeunes conseillers qu'animaient l'amour de la liberté, et surtout le le désir de produire leurs talens avec éclat. « Ce beau mouvement, leur disait-on, se » bornera-t-il, suivant l'usage, à de troisièmes » remontrances, ou même à des protestations » contre un enregistrement forcé? Si l'on ne » s'écarte pas de la marche ordinaire, le gou-» vernement réduira les cours souveraines à » n'être plus que des cours de judicature; elles » perdront toute considération en perdant leur » concours à l'autorité législative. Quoique la » nation sente plus que jamais le besoin d'op-» poser des limites à l'autorité royale, on » saura lui faire illusion avec des assemblées » de notables. Ne peut-on répondre par un » piége habile au stratagème par lequel la » cour élude l'opposition des parlemens? »

Nous allons voir bientôt quel redoutable stratagème fut imaginé pour embarrasser la cour. Sans nous arrêter à montrer ici tous les différens mobiles qui pouvaient agir sur le parlement, indiquons au moins le caractère des deux principaux chefs de l'opposition.

Portrait de d'Éprémesnil. D'Éprémesnil avait cette chaleur d'ame qui semble annoncer l'énergie du caractère, mais qui n'en est souvent qu'un indice trompeur. Doué de plusieurs qualités brillantes de l'esprit, il était tout-à-fait privé de la plus: nécessaire à un homme d'État, de celle qui saisit l'ensemble d'un plan et montre un but déterminé. Ses connaissances étaient variées, mais superficielles. Il les faisait valoir avec beaucoup d'art. On le conduisait, et c'était lui qui paraissait tout conduire. Il parlait avec une étonnante facilité, mais il ne lui était donné d'être éloquent que lorsqu'il avait à montrer du courage. Il chercha les périls pour avoir plus souvent des effets d'éloquence. Ce chef d'opposition était l'homme le plus gai, le plus confiant, le plus simple : l'agitation l'amusait. On eût dit, dans le temps même où il troublait toute la France, qu'il n'avait d'autre pensée que celle de se bien tirer d'une situation dramatique. Dans ses emportemens contre la cour, il se croyait le sujet le plus fidèle du roi; en compromettant beaucoup les intérêts et même l'existence de sa compagnie, il en était le partisan le plus fouguenx.

Duport, qu'une étroite amitié unissait alors à d'Éprémesnil, était d'un esprit et d'un caractère tout-à-fait opposés. Fortement imbu des principes philosophiques, il en exagérait toutes les conséquences, et ne souf-

Portrait de Duport. frait pas qu'on les admit avec des restrictions. Quoique très-jeune, il n'avait rien de la jeunesse : son esprit était froid, son caractère imperturbable. Il mettait son orgueil à ne servir d'instrument à personne, et voulait que les plus grands personnages servissent ses desseins : il y réussissait souvent. Avec l'esprit de parti le plus déterminé, il n'avait nul esprit de corps : tandis qu'il animait le parlement contre la cour, il prévoyait la chute de cette compagnie, et méditait une réforme générale de l'ordre judiciaire.

Pendant quelques semaines, l'opposition du parlement avait peu déplu à l'archevêque de Toulouse, parce que les magistrats paraissaient avoir pour objet principal de poursuivre Calonne, même depuis sa disgrâce, et de lui ôter tout espoir de retour au ministère. A chaque séance on révélait les abus et l'infidélité de son administration : on parlait même d'instruire son procès. Le roi crut peutêtre sauver son ancien ministre en lui donnant de nouveaux signes de colère : il lui retira le cordon du Saint-Esprit, et l'exila en Lorraine; mais l'orage excité contre lui n'était pas encore calmé. Necker, dans de volumineuses brochures, lui imputait le déficit tout entier. Calonne passa en Angleterre, et de là il répondit à Necker et au parlement : il mit

beaucoup d'esprit, de grâce et de modération dans son apologie. La carrière de cet homme d'État eût été plus longue et plus heureuse, s'il avait commencé par mériter une bonne renommée.

généraux. Il était question de demander au gouvernement des états pour justifier les dépenses. Un conseiller, qu'on savait être lié avec le duc d'Orléans, et qui avait l'habitude de donner une tournure plaisante à ses pensées les plus hardies, coupe la délibération par ces mots : « Vous demandez des états; » ce sont les états généraux qu'il faut deman» der. » Le rire qu'excite ce pitoyable jeu de mots a couvert la témérité de la proposition : c'est ce que voulait sans doute son auteur; il s'explique, et fait entendre qu'il s'agit d'embarrasser la cour. Deux orateurs le secondent avec plus de gravité. Les jeunes conseillers

sont charmés d'avoir une telle réponse à faire à l'assemblée des notables. Les jansénistes éprouvent pour la première fois des doutes sur la légitimité de l'enregistrement des impôts par les cours souveraines. Cependant on hésite, on n'ose prononcer son sentiment : cette question sera examinée de nouveau. A peine le public est-il instruit de la grande

On aura de la peine à croire comment fut proféré, au sein du parlement, le mot d'états les généraux

170 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: proposition qui vient d'être faite, qu'il la trouve sublime. On connaît le gouvernement, et l'on sait tout ce qu'il est possible d'arracher à sa faiblesse.

Une seconde séance a déjà promis davantage pour la convocation des états généraux. Les pairs se sont rendus au parlement. Parmi eux se trouvent plusieurs des notables, et ceuxlà même paraissent désirer une véritable assemblée nationale. L'esprit du parlement a changé : tout le pousse hors de ses vieilles maximes. Quelques orateurs cherchent à modérer les esprits en traçant le tableau des débats stériles ou sanglans qui ont presque toujours suivi les états généraux. L'enthousiasme répond par ces mots qu'alors on appliquait à tout : Les temps sont bien changés! Rien ne paraissait plus gothique que la prudence : toute objection était regardée comme une insulte à un siècle de lumières. Si quelques vieux magistrats, et surtout les présidens, représentent que le parlement lui-même aura à rendre compte aux états généraux de la manière dont il a su se substituer aux droits de la nation, d'Éprémesnil leur répond que les états généraux ne peuvent manquer de sceller une alliance intime avec les parlemens; qu'ils sentiront la nécessité d'établir ces grands corps, les surveillans de tout ce qui se passera dans les longs intervalles de leur convocation; qu'ainsi sera remplie une grande lacune des constitutions du royaume, et que les parlemens pourront opposer à des volontés arbitraires, non un droit contesté, mais un droit émané de la source la plus pure. Ainsi, après l'exemple de Calonne, renversé par ceux même auxquels il avait procuré l'insigne honneur de figurer dans l'assemblée des notables, d'Éprémesnil comptait, et pour lui-même et pour son corps, sur la reconnaissance des états généraux. On rapporte qu'un conseiller lui fit cette apostrophe prophetique: « La Provi-» dence punira vos funestes conseils en exau-» cant vos vœux. » A une faible majorité, le parlement, toutes les chambres assemblées, et assisté par les pairs, décida que, dans de troisièmes remontrances contre les impôts du timbre et la subvention territoriale, on déclarerait au roi que les états généraux ont seuls le droit de consentir aux impôts, et que le parlement reconnait son incompétence pour enregistrer les édits qui les établissent.

Cependant, pour n'être pas entraîne trop loin dans une mesure dont il voulait seulement faire une menace, le parlement chargea de la rédaction de ces troisièmes remontrances le conseiller Ferrand, qui s'était le plus opposé à la demande des états généraux.

## 172 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

Mais les ménagemens que put imaginer sa prudence n'empêchèrent pas les Français d'entendre comme un grand coup de foudre le mot d'états généraux prononcé par le parlement. La cour en frémit; et elle avait été loin de deviner ce point d'attaque. Le roi feignit de n'avoir pas entendu le mot d'états généraux, et se fit l'effort de venir ordonner, dans un lit de justice, l'enregistrement de l'impôt du timbre et de la subvention territoriale. Une simple protestation contre cet enregistrement forcé eût paru de la faiblesse : le parlement, le lendemain du lit de justice, usa d'une formule nouvelle, et déclara nul tout ce qui s'y était fait.

Monsieur et le comte d'Artois avaient été chargés d'aller ordonner le même enregistrement, l'un à la chambre des comptes, l'autre à la cour des aides. Le peuple de Paris salua de mille acclamations le premier de ces princes. Le comte d'Artois fut accablé d'outrages: un bruit de sifflets et mille vociférations injurieuses le poursuivaient dans sa voiture. Un attroupement se forma autour de lui quand il descendit les degrés du Palais. Le chevalier de Crussol, capitaine de ses gardes, fit le commandement: Haut les armes! On vit au même instant la foule, saisie de terreur, s'échapper par toutes les issues.

Pendant plusieurs jours l'agitation qu'on Esti du parleentretenait dans les esprits fit craindre un soulèvement général. Le gouvernement ordonna la translation du parlement à Troyes, et tout se tint immobile. Les magistrats obéirent; mais les avocats et les procureurs se gardèrent bien de les suivre dans ce nouveau séjour. L'anarchie qu'amenait une situation si violente allait s'augmenter par l'interruption du cours de la justice.

Des embarras politiques commençaient à Tableau de l'Europe se déclarer dans ces circonstances fatales. 1787 et 1788 L'Angleterre se tenait déjà prête à humilier un gouvernement qui venait d'avouer un déficit annuel de cent quarante millions, et qui se laissait refuser les moyens de le couvrir.

Le calme profond dont les deux hémisphères avaient joui pendant cinq années commençait à être vivement menacé par l'ambition de la Russie, par les intrigues vindicatives de l'Angleterre, et par les troubles de la Hollande et des Pays-Bas. De nouvelles oscillations dans la balance de l'Europe annonçaient que la France en maintenait l'équilibre avec moins de vigueur et de dignité.

L'Europe venait de perdre son plus glo- Mort du rieux modérateur : Frédéric II était mort le grand Frédé

Portrait de Frédéric-Guillaume.

17 août 1786. Infidèle, dès son avénement au trône, à tous ses vœux philanthropiques, aux promesses qu'il avait faites pour le repos des nations, ce grand homme voulut les accomplir au moins dans ses dernières années. Il eut assez de force dans le caractère pour profiter du moment où il avait acquis assez de puissance et de gloire, et le repos de Frédéric devint celui du monde. Cependant il n'était pas sans inquiétude sur l'état futur d'une monarchie qui devait son principal éclat à la grandeur de son nom; il s'était occupé à laisser à son successeur les ressources d'un trésor opulent, comme le meilleur point d'appui d'une puissance fragile. Sa prévoyance fut bien trompée : ce fut un prince prodigue qui lui succéda. Frédéric-Guillaume II montait sur le trône de son grand-oncle avec un vif désir d'égaler ses exploits. Doué de plusieurs qualités brillantes, il n'avait point l'énergie qui aurait pu en faire des vertus. Sa taille, sa figure, semblaient annoncer un homme fait pour régner; mais, timide à la cour de Frédéric II comme le sont ordinairement les héritiers des monarques absolus, il n'osa rien vouloir pendant toute sa jeunesse; et, quand il régna, il n'eut que des volontés incertaines. Les passions se combattaient en lui : aucune ne prenait sur son caractère un empire con-

174 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

stant. Quelquefois il cédait à toutes les voluptés; d'autres fois il était susceptible de l'amour le plus romanesque. Tantôt il s'annonçait comme un roi chevalier, tantôt il affectait d'être initié aux combinaisons les plus perfides de la politique. On le voyait un jour monarque impérieux, et le lendemain le maître le plus facile. Sa bravoure était brillante; sans être ambitieux, il voulait être guerrier. Il avait le trésor le plus riche de l'Europe, et croyait en avoir l'armée la plus redoutable. Ces deux motifs de confiance allaient le précipiter dans les entreprises les plus téméraires.

L'empereur d'Autriche, Joseph II, se voyait Joseph II. encore loin de ce degré de gloire où le grand Frédéric avait pu s'arrêter. Les réformes précipitées qu'il entreprenait dans ses États ne suffisaient pas à l'agitation de son caractère. Il tournait ses regards vers l'Orient, et la Turquie européenne lui paraissait l'objet d'un partage plus noble et beaucoup plus important que la Pologne. Le comte de Vergennes avait su long-temps contenir en lui des pensées que réprouvait l'intérêt de la France; mais depuis la mort de ce ministre que Louis XVI opposait à l'Autriche, à la reine, à sa propre faiblesse, et surtout depuis les troubles politiques de la France, Joseph II se croyait affranchi de tout surveillant importun. Il se rapprocha de la

Russie, prodigua des témoignages d'admiration à Catherine, et résolut d'avoir avec elle une entrevue. Cette rencontre de deux puissans souverains, qui se promettaient de fouler les débris de l'Empire ottoman, eut lieu dans l'antique Tauride. Pendant plusieurs mois, l'Europe retentit des détails merveilleux de cette entrevue et du voyage triomphant de l'impératrice Catherine à travers la Crimée, sa nouvelle conquête.

Voyage de Catherine II dans la Crimée,

Potemkin avait succédé auprès de l'impératrice Catherine à tout le crédit des Orloff. Elle crut ne régner véritablement qu'au moment où elle put s'affranchir de la tutelle de deux hommes auxquels elle devait trop, et dont la vue lui rappelait sans cesse le crime qu'elle voulait faire oublier à l'Europe, à sa conscience. Potemkin, qu'elle avait tiré d'un état obscur pour l'élever aux plus éminentes dignités, ne pouvait lui inspirer d'ombrage; elle se conformait, avec la désérence d'une femme subjuguée, aux conseils politiques et même aux caprices de son ministre. Celui-ci, inquiet sur la durée d'une faveur que de jeunes rivaux pouvaient lui enlever subitement, cherchait à se rendre nécessaire. L'inaction politique où l'on présumait que la France serait long-temps retenue, l'animait à poursuivre des plans de conquête

que la Russie, depuis les exploits de Munich, avait rarement interrompus. Catherine II fut invitée par lui à visiter la Crimée dans l'appareil le plus imposant, à y conduire son petit-fils Constantin pour le couronner et le montrer aux peuples de la Grèce comme le futur empereur d'Orient 1. Potemkin profita de ce voyage pour éblouir sa souveraine par une suite d'enchantemens. Il n'avait cessé de l'entretenir des merveilles que son administration vigilante avait opérées dans la Crimée. Il fit plus de dépenses pour offrir à ses regards de vains simulacres d'industrie et de prospérité, qu'il n'en aurait fallu pour achever de solides établissemens. Ce courtisan eut recours à des moyens tout-à-fait semblables à ceux qu'emploient les décorateurs du plus pompeux de nos spectacles pour procurer l'illusion d'un moment. Sur une grande partie de la route, un double amphithéatre de collines offrait une grossière apparence de villes et de villages récemment bâtis; quand on n'avait pas eu le temps d'achever des murailles, on les montrait peintes sur des cartons. On figurait de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette partie du projet de Potemkin n'eut pas lieu, parce que le jeune prince Constantin tomba malade. On eut le temps de réfléchir sur l'extrême imprudence de ce couronnement.

178 LIVNE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: même manière des citadelles et des arsenaux. Le knout avait forcé au loin de misérables Tartares à venir se présenter, au-devant de ces feintes habitations, avec l'air de l'aisance et de la joie. De nombreux troupeaux venus de quatre cents lieues erraient sur les penchans de ces collines. Catherine se laissait tromper, afin, sans doute, de tromper l'Europe sur les ressources de son empire. Quand elle arriva dans la ville de Cherson, qui s'élevait avec assez de promptitude, Potemkin lui fit lire sur un arc triomphal une inscription grecque, qui rappelait à Catherine et divulguait à l'Europe ses projets ambitieux : C'est ici · le chemin qui conduit à Byzance.

Le charme de ces fêtes s'augmenta quand on vit arriver à Cherson l'empereur d'Autriche et le roi de Pologne. Catherine s'occupa peu d'un ancien favori auquel elle avait donné un trône, mais qu'elle avait ensuite navré d'humiliations et de chagrins. Elle mit tous ses soins à seduire un monarque qui, depuis plus de quinze ans, cherchait une gloire éclatante et n'en obtenait qu'une médiocre. Comme il est difficile à des souverains de conduire une négociation par eux - mêmes, Catherine et Joseph II semblaient plus occupés de se plaire que de concilier leurs intérêts politiques. L'un et l'autre avaient auprès d'eux des

PRÉLUDE DE LA REVOLUTION. 179 courtisans aimables et spirituels qui diversifiaient à l'infini les fêtes et les surprises. Tandis que tout s'attristait en France, la gaieté française était transportée dans cette

Tauride qui ne rappelle à notre imagination

que des usages féroces.

Deux souverains, qui se disposaient à ébranler le monde, se servaient de notre langue, de notre politesse, de notre galanterie, et de nos jeux, pour preluder à leurs sanglans desseins. Tous les rois de l'Europe avaient plus de confiance et d'orgueil depuis que le roi de France subissait une première humiliation, présage de malheurs plus terribles. Ils montraient pour lui une froide compassion, voisine du dédain, et ne se doutaient pas qu'ils seraient humiliés à leur tour. Cependant ce fut à Cherson même que Joseph II reçut la première nouvelle d'un événement qui allait commencer les malheurs de l'Autriche: la révolte du Brabant 1. Il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le prince de Ligne a fait, dans plusieurs lettres adressées à une dame française, un tableau très-vif et très-spirituel du voyage de l'impératrice Catherine et de Joseph II en Crimée. Je vais en extraire quelques circonstances importantes pour l'histoire.

<sup>«</sup> Je crois encore rêver quand, dans le fond d'une » voiture à six places, qui est un vrai char de triom-» phe orné de chiffres en pierres brillantes, je me

180 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: s'efforça cependant de dissimuler ses inquiétudes devant une souveraine qui, au milieu d'entretiens gais et frivoles, épiait les pensées

» trouve assis entre deux personnes sur les épaules » desquelles la chaleur m'assoupit souvent, et que » j'entends dire, en me réveillant, à l'un de mes ca- » marades : — J'ai trente millions de sujets, à ce » qu'on dit, en ne comptant que les mâles. — Et moi » vingt-deux, répond l'autre, en comptant tout. — » Il me faut, ajoute l'une, au moins une armée de » six cent mille hommes, depuis Kamtschatka jusqu'à » Riga. — Avec la moitié, répond l'autre, j'ai juste » ce qu'il me faut.

» Ségur vous mandera combien ce camarade impé-» rial lui a plu. Ségur a plu, en revanche, beaucoup » à l'empereur. Ce monarque enchante tous ceux qu'il » voit. Dégagé des soins de son empire, il fait le bon-» heur de ses amis par sa société. Il n'a eu qu'un » petit moment d'humeur, l'autre jour, lorsqu'il a » reçu des nouvelles de la révolte des Pays-Bas. Tous » ceux qui avaient des terres en Crimée, comme tous les mourzas, et ceux à qui l'impératrice en a donné, " comme à moi, par exemple, lui ont prêté serment » de fidélité. L'empereur est venu à moi, et, me pre-» nant par le ruban de ma toison, il m'a dit: — Vous » êtes le premier de l'ordre qui ait prêté serment avec » des seigneurs à barbe longue. — Il vaut mieux , lui » dis-je, pour votre majesté et pour moi, que je sois » avec les gentilshommes tartares qu'avec les gentils-» hommes flamands.

» Nous passons en revue, en voiture, tous les États » et les grands personnages. Dieu sait comme nous les PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

de son nouvel ami, et se disposait à profiter de ses embarras. En la reconduisant jusqu'à Moscou, il vit toutes les scènes pompeusement ridicules que Potemkin avait disposées

» accommodons! — Plutôt que de signer la séparation » de treize provinces, comme mon frère George, dit » Catherine II avec douceur, je me serais tiré un coup » de pistolet. — Et plutôt que de donner ma démission, comme mon frère et beau-frère, en convoquant » et rassemblant la nation pour parler d'abus, je ne » sais pas ce que j'aurais fait, dit Joseph II.

» Ils étaient aussi du même avis sur le roi de Suède, 
qu'ils n'aimaient pas, et que l'empereur, disait-il, 
avait pris en guignon en Italie, à cause d'une robe 
de chambre bleue en argent, avec une plaque de 
diamans. L'un et l'autre convinrent qu'il a de l'énergie, du talent et de l'esprit. — Oui, sans doute, 
leur dis-je en le défendant, puisque les bontés qu'il 
m'a témoignées, et un grand caractère que je lui 
ai vu déployer, m'attachent à lui. Votre majesté 
devrait bien empêcher un libelle affreux dans lequel 
on ose traiter comme un don Quichotte un prince 
bon, aimable et doué de génie.

» Leurs majestés impériales se tâtaient quelquefois » sur les pauvres diables de Turcs. On jetait quelques » propos en se regardant. Comme amateur de la belle » antiquité, et d'un peu de nouveautés, je parlais de » rétablir les Grecs; Catherine, de faire renaître les » Lycurgue et les Solon. Moi, je parlais d'Alcibiade; » mais Joseph II, qui était plus pour l'avenir que pour » le passé, et pour le positif que pour la chimère, di-» sait: Que diable faire de Constantinople? 182 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: pour le retour de l'impératrice. Il feignit d'admirer tant de créations subites. L'impératrice lui présentait des pensées plus dignes de son enthousiasme, en l'entretenant du projet de faire revivre la splendeur, les beauxarts, et même les républiques de la Grèce.

La Porte déclare la guerre à la Russie.

1787.

Toutes les cours de l'Europe supposèrent que l'alliance la plus étroite avait été le résultat de cette longue entrevue, et que la chute de l'empire ottoman y avait été décidée. Loménie de Brienne, qui venait de recevoir le titre de ministre principal, gémit d'un mouvement qui menaçait le plus ancien allié de la France, et ne sut le prévenir par aucun acte de vigueur et de fierté. Le comte de Ségur, ambassadeur de France en Russie, et le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur auprès de la Porte ottomane, firent de concert mille efforts pour détourner l'orage: leur gouvernement n'appuyait point assez leurs négociations pacifiques; elles furent infructueuses.

Traité de commerce entre la France et la Russie.

1786.

L'Angleterre avait avidement saisi l'occasion de se substituer, auprès du divan, à l'influence si long-temps respectée du cabinet de Versailles, et de rompre et d'affaiblir les nouvelles relations que la France venait de contracter avec la Russie. Depuis nombre d'années l'Angleterre était seule en possession du commerce avec ce dernier empire. Le gouvernement français avait échoué dans toutes ses négociations pour obtenir une part active dans ce commerce, où il avait beaucoup à gagner, Enfin, le comte de Ségur reussit à conclure, dans les premiers jours de l'année 1787, un traité de commerce avec la Russie. L'Angleterre en avait pris beaucoup d'ombrage. Comme il était évident que la cour de France ne pourrait refuser quelque appui à la Turquie si la guerre était engagée, le ministère britannique. ne doutait pas que cet événement ne changeat les dispositions amicales de la cour de Pétersbourg à l'égard 'de la France. Enfin l'Angleterre, en témoignant beaucoup de sollicitude pour le salut de la Turquie, espérait que cette puissance verrait désormais en elle sa protectrice la plus zélée, et lui céderait le fructueux commerce du Levant. Elle ne cessait de reprocher au divan son hésitation, ses lenteurs; l'exhortait à prévenir les efforts d'une ligue qui n'était pas complétement ourdie, et lui promettait deux puissantes diversions, l'une opérée par le roi de Prusse, et l'autre par le roi de Suède. Le signal fut donné. L'ambassadeur de Russie fut mis aux Sept-Tours, et l'Europe vit avec étonnement la guerre provoquée par une puissance depuis longtemps affaiblie et découragée. Cette audace inattendue déconcerta un peu les projets de

184 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: ses deux redoutables ennemis. La Russie n'était pas encore tout-à-fait prête, l'Autriche n'avait pas même commencé ses préparatifs. Cette impératrice qui venait de se livrer à tant d'orgueil, et dont l'imagination s'était bercée de tant de projets romanesques, se vit, dès le début de la guerre, menacée jusque dans sa capitale, et c'était par une nation que depuis quatre-vingts ans la Russie n'avait cessé de vaincre, d'avilir et de dépouiller, la Suède.

Expédition de Gustave II. Il marche sur Pétersbourg. Quatre monarques du Nord se présentaient à la fois comme des imitateurs du grand Frédéric: Joseph II, Catherine II, Frédéric-Guillaume et Gustave III. Ce dernier, le plus faible de tous ces potentats, était celui qui, par ses qualités personnelles approchait le plus du héros, leur modèle commun. La gloire de la révolution qui avait rendu de l'éclat à sa couronne commençait à vieillir, des exploits guerriers lui paraissaient nécessaires pour confirmer sa réputation et son existence politique. Il conçut le projet hardi de s'élancer

<sup>1 «</sup> Gustave III avait souvent dit qu'il fallait une » guerre pour caractériser un règne. En vain le grand » Frédéric, son oncle, en le complimentant sur la ré-» volution qui avait augmenté son pouvoir, lui avait » recommandé d'être pacifique, et l'avait averti que, » depuis qu'il existait en Europe quatre monarchies

<sup>»</sup> qui pouvaient chacune rassembler quatre cent mille

sur ce vaste empire avec la même vélocité qu'autrefois Frédéric II s'était précipité d'abord sur la Silésie, et ensuite sur la Saxe. Une flotte le transporta rapidement dans la Finlande. La petite armée qu'il conduisait, en s'avançant sur les frontières de la Russie, ne rencontra point d'ennemis : tous les corps russes étaient en mouvement pour se diriger vers la Turquie. Mais Gustave III

» soldats, un roi de Suède, avec une armée de vingt» cinq mille hommes, ne devait plus espérer de jouer
» un grand rôle en Europe. Gustave ne pouvait se
» résigner au repos, et il voulait à toute force être
» conquérant. Ce n'était pas le ressentiment des an» ciennes pertes de la Suède qui l'animait contre la
» Russie; il avait souvent montré à cette puissance
» qu'il était prêt à s'allier avec elle, si elle voulait lui
» permettre d'enlever la Norwége aux Danois; et il
» promettait au roi de France une union indissoluble,
» s'il consentait à lui donner les moyens de reprendre
» aux Russes la Finlande et la Livonie. Toute alliance
» lui était égale, pourvu qu'elle fût offensive et laissât
» le champ libre à ses passions. »

Ce fragment est tiré du Tableau politique de l'Europe pendant le règne de Frédéric-Guillaume, par M. le comte de Ségur. L'auteur de cet ouvrage distingué, qui a ranimé parmi nous l'étude de l'histoire, et enseigné l'art de l'écrire avec calme et dignité, s'était trouvé dans la situation la plus favorable pour apprécier les combinaisons politiques. C'est le guide que j'ai le plus suivi.

186 LIVRE XVIII, BÈGNE DE LOUIS XVI: fut étonné de sa propre audace, lorsque tout lui en promettait le succès. Il craignait un piège dans la facilité même que l'ennemi lui laissait d'arriver jusqu'à Petersbourg. Sans doute il n'aurait pu venger que pendant un bien petit nombre de jours, dans cette capitale, les longs affronts de sa patrie; mais ce triomphe d'un moment eût excité l'enthousiasme des Suédois et dompté peut-être le ressentiment des nobles, auxquels il avait ravi d'insolens priviléges. Quel effet n'eussent point produit des dépouilles de Pétersbourg étalées dans Stockholm! Une lettre tombée entre les mains de Gustave, mais que le gouverneur russe Michelson avait écrite pour le tromper, lui fit supposer une armée de douze mille hommes, qui n'existait pas. Il abandonna son entreprise, en s'estimant heureux de ne l'avoir expiée par aucun revers. Quelques années après il rétablit sa gloire dans une bataille navale qu'il soutint avec une rare intrépidité contre le prince de Nassau¹, devenu amiral

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est le prince de Nassau dont j'ai parlé au cinquième volume de cette Histoire, à l'occasion du siége de Gibraltar. Le prince de Ligne, dans ses Lettres, trace un portrait brillant de ce militaire toujours errant, et cité partout pour sa rare intrépidité.

<sup>«</sup> Je viens de voir gagner quatre batailles navales à » un volontaire qui, depuis l'âge de quinze ans, a su

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

de la Russie. On crut à sa bravoure, mais on ne crut plus à son génie.

» acquérir de la gloire par des aventures brillantes. » Brave et joli petit aide-de-camp d'un général qui » l'employa beaucoup, lieutenant d'infanterie, capi-» taine de dragons, courtois chevalier, vengeant les » injures des femmes, ou redressant les torts de la » société; quittant, pour faire le tour du monde, tous » les plaisirs dont il est dédommagé un instant par la » reine d'Otaïti, en Asie; tuant des monstres, comme " Hercule. De retour en Europe, colonel d'un régi-» ment d'infanterie française, et d'un régiment de ca-» valerie allemande sans savoir l'allemand, chef d'une » expédition, capitaine de vaisseau, presque brûlé et » noyé au service d'Espagne; major-général de l'ar-» mée espagnole, officier-général au service de trois » pays dont il ne sait pas la langue, et le plus bril-» lant vice-amiral qu'ait jamais éu la Russie. On lui » refuse l'existence qui lui est due, et il s'en est fait » une en attendant que les lois lui accordent celle qui » lui appartient.

» Nassau-Siegen par la naissance est devenu Nas» sau-Sieger par ses exploits. Vous savez que sièger
» en allemand signifie vainqueur en français. Il a été
» reconnu à Madrid ancien grand d'Espagne sans s'en
» douter; en Allemagne, il est prince de l'Empire,
» quoique ses États aient été donnés à un autre. Si
» l'injustice ne l'en avait pas privé, il aurait dépensé
» pendant quelque temps, sur des sangliers et peut» être des braconniers, son caractère fougueux;
» mais son goût pour le danger l'aurait bientôt averti
» de ce qu'il pouvait valoir à la guerre. »

188 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

Prise d'Ocsakoff par les Russes. Potemkin était fort éloigné de prouver le sien dans la guerre qu'il avait allumée contre les Turcs. Il perdit plus de dix mois auprès de la forteresse d'Oczakoff, que des ingénieurs français eussent réduite en moins de trois mois. Il la prit enfin, et ce succès tardif fut souillé du plus horrible massacre. Non-seulement la vaillante garnison de la place fut passée au fil de l'épée, mais les soldats russes égorgèrent pendant trois jours des vieillards, des femmes et des enfans. C'était ainsi que s'accomplissaient les brillans projets de Catherine: c'était avec de tels soldats qu'elle espérait faire revivre dans la Grèce, les Léonidas, les Thémistocle et les Aristide.

Politique de Pitt. On apercevait plus directement encore l'influence de l'Angleterre dans les troubles qui venaient d'éclater en Hollande. Une politique semblable à celle des princes d'Italie au sixième siècle, et à celle de l'Espagne sous Ferdinand-le-Catholique et Philippe II, s'était introduite dans le cabinet de Saint-James. De perfides manœuvres qui tendaient à rompre entre les souverains et les peuples les antiques liens de l'affection et de l'obéissance; des fraudes politiques d'un genre nouveau, parce qu'elles s'appliquaient à des illusions nouvelles, étaient concertées dans un palais qui fut tant de fois ensanglante

par les passions et les frénésies populaires. C'était le fils de lord Chatam qui suivait ce système artificieux, et cependant il avait hérité de plusieurs des grandes qualités de son père. L'autorité prédominante qu'il reçut au sortir de l'adolescence, et qu'il devait conserver toute sa vie, n'altera jamais son respect pour les lois et la liberté de son pays: il servait bien la constitution en servant bien son roi. Il savait dédaigner le faste et-se montrer libéral. Occupé d'établir la fortune publique sur de nouvelles bases, il se serait reproché quelques soins donnés à sa fortune particulière. Deux passions qui naissent du pouvoir, l'orgueil et la vengeance, ne troublèrent jamais son ame. Comme il était né dans des temps plus heureux que son père, on pouvait croire que son civisme se concilierait avec des pensées plus généreuses, et qu'il aurait moins d'arrogance insulaire. Son éloquence, facile et persuasive, avait été souvent animée par ces vœux de bienveillance sociale qui ont tant de séduction dans la bouche de l'homme d'État. Que manquait-il donc à Pitt pour se faire bénir du genre humain? Il lui manquait cette magnanimité constante qui défend, même pour les plus chers intérêts de la patrie, tout ce qui s'éloigne de la justice et de la droiture. Il fut

190 LIVRE XVIII, BÈGNE DE LOUIS XVI: perfide pour vouloir trop paraître habile. Il chercha les intrigues pour montrer du génie; mit toutes les puissances en danger, afin qu'il ne se format plus de ligue contre la domination maritime de l'Angleterre; suscita d'abord des émeutes, puis des soulèvemens, puis des révolutions; ne s'embarrassa ni de répandre l'or, ni de faire couler le sang; se crut absous de tous les malheurs de l'Europe, si l'Angleterre augmentait ses vaisseaux et ses colonies; se rendit tour à tour l'allié du despotisme et celui de l'anarchie; réchauffa tous les vieux préjugés, et se déclara pour plusieurs innovations philosophiques; abusa de tout, même de l'hospitalité et des apparences de la compassion; continua ses froids celculs au bruit des trônes écroulés, et, maudit par tous ceux qu'il avait fait servir d'instrumens à ses desseins, mourut fier et tranquille.

Révolution de la Hollande. 1787.

La révolution de la Hollande fut, en 1787, le premier jeu de sa politique. Les meilleurs citoyens des Provinces-Unies n'avaient pas pardonné au stathouder Guillaume V la conduite suspecte qu'il avait tenue pendant la guerre d'Amérique. La maison d'Orange, depuis la révolution de 1747, qui, en rétablissant le stathoudérat, l'avait rendu héréditaire, n'avait cessé de voir son appui dans

le gouvernement anglais. Cette politique avait crée pour le stathouder des intérêts contraires à ceux du pays. On s'en aperçut quand une ligue des puissances maritimes se forma contre l'Angleterre. La question dans cette guerre était, pour la France et pour l'Espagne, de savoir si elles existeraient avec plus ou moins de splendeur. Pour la Hollande c'était de savoir si elle existerait encore comme une nation imdépendante. Le stathouder ne put arrêter dans ses compatriotes un noble réveil du patriotisme; il se reserva d'en trabir les efforts. Sa prérogative lui donna le droit de diriger seul les forces navales de la république; il ne mit que lenteur dans ses préparatifs, qu'ambiguïté dans ses instructions. Le combat de Doggers-Banck excita l'enthousiasme des Hollandais, et jeta une sombre et scandaleuse tristesse dans la cour de la Haye. Depuis ce moment, toutes les mesures du stathouder eurent une direction lente et suspecte. A peine quelques vaisseaux parurent-ils dans la mer des Indes, où la république possédait encore de magnifiques débris de son ancienne domination. Les gouverneurs et les garnisons des puissantes colonies de la Hollande semblaient rivaliser de précipitation et d'infamie pour signer de lâches capitulations. Le bailli de Suffren, ce héros de notre marine, fut

192 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

le libérateur des colonies hollandaises; mais comme la paix fut conclue avant qu'on eût pu connaître en Europe toute l'étendue de ses succès, les Hollandais eurent l'humiliation d'acheter, par un sacrifice, cette paix qui relevait l'orgueil de la France et de l'Espagne: ils cédèrent Negapatnam à l'Angleterre. Secrètement irrités contre le stathouder, et voulant se mettre à l'abri de sa politique mercenaire, ils surent, deux ans après, le forcer à se rapprocher de la cour de France. Un nouveau traité entre ces deux États fut conclu en 1785, et le comte de Vergennes ne s'en applaudissait pas moins que des actes les plus brillans de sa politique.

Traité de commerce entre la France et l'Angleterre. 1787.

L'Angleterre dissimula son dépit, et ce sur le moment qu'elle choisit pour presser la consommation d'un traité de commerce avec la France. La politique semblait alors avoir changé de principes et de langage; les hommes d'État affectaient de ratisier tous les vœux de la philosophie. C'était un point convenu entre eux, que la prospérité d'une nation est illusoire si elle ne prosite à toutes les autres; que les bénésices du commerce, sujet habituel de discordes entre les peuples, devaient être, au contraire, de nouveaux liens d'union et de paix. La France, toujours sincère dans des principes qu'elle trouvait

· PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. glorieux de faire adopter à toutes les pours, s'abandonnait aux charmes de toutes ces esperances. Nos manufactures, disait-on dans » ce pays, vont souffrir un peu; mais quelle » impulsion pe recevront-elles pas d'une ri-» valité habituelle d'industrie avec un peuple » qui a porté si loin la perfection des arts » mécaniques! » Quant à l'Angleterre, elle voulait bien accepter les bénéfices prochains de ce traité de commerce : mais, sans doute, elle se réservait de le rompre au moment où la France en recueillerait à son tour des fruits heureux. Je n'énonce point ici une vaine conjecture : la conduite que tint le gouvernement britannique dans les affaires de la Hollande, va montrer combien, sous le voile d'une fraternité nouvelle avec la France, il cherchait avidement toutes les occasions d'humilier une puissance qu'il n'avait jamais cessé d'envier et de hair.

Guillaume V se voyait disputer plusieurs des droits qu'il regardait comme la présogative du stathoudérat. Il avait perdu la majorité dans les états généraux. Ce qui augmentait ses alarmes, c'était de voir le parti patriotique énoncer des principes asses semblables à ceux des insurgens d'Amérique. Si les patriotes tendaient à limiter son autorité, ce n'était point, pour augmenter celle des grands; ils

VI

194 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: voulaient tout faire pour le peuple, et cependant la multitude s'indignait de leurs efforts: elle était restée constamment attachée à la maison d'Orange, qui, au dix-septième siècle, avait pu lui commander de véritables rebellions et des crimes odieux.

Intrigues de l'Angleterre en Hollande.

Le stathouder, de concert avec l'ambassadeur anglais Harris (depuis lord Malmesbury), résolut de recourir à cette multitude. A la Haye, particulièrement, elle servit ses desseins, couvrit d'outrages les chefs du parti populaire, dévasta leurs maisons, et mit souvent leurs jours en danger. Suivant la constitution nouvelle, ils étaient obligés de recourir au stathouder comme au chef de la force armée, pour se mettre à l'abri des violences qu'il avait provoquées lui-même. Ils ne se firent point un scrupule de s'écarter d'une marche régulière qui compromettait leur liberté et leur vie : ils s'emparèrent, par le fait, du droit de réprimer les émeutes. Le stathouder, indigné de cet attentat contre sa prérogative, porta ses plaintes d'abord à l'Angleterre, et ensuite à la Prusse. Le chef d'une monarchie limitée et le chef d'une monarchie absolve parurent prendre un intérêt égal à la position du premier magistrat des Provinces-Unies.

L'épouse du stathouder, femme emportée Intrigues de et vindicative, était sœur de Frédéric-Guil-

laume II, roi de Prusse. Dirigée par les conseils de Harris, il lui tardait d'affermir la domination du stathouder par le moyen des flottes de l'Angleterre et des armées de la Prusse. Pour en faire un souverain absolu, elle commençait par en faire le vassal de deux puissances qui ne se piquaient point de désintéressement. Elle intervenait dans tous les débats pour en accroître la violence; quelquesois elle répondait elle-même aux députés qui avaient été charges d'exposer au stathouder les griefs des États; et, quand ils témoignaient leur répugnance pour ce genre inusité de communication, elle criait à l'outrage, et montrait le roi son frère prêt à la venger. De part et d'autre on franchissait toutes les limites constitutionnelles. Le stathouder s'arrogeait un pouvoir plus étendu; les patriotes demandaient une nouvelle abolition du stathoudérat. Les émeutes étaient si fréquentes et si terribles, qu'on pouvait les considérer comme les préludes d'une guerre civile. Comme s'il eût été impatient d'en donner le signal, le prince d'Orange fit marcher ses troupes contre la ville d'Utrecht: elles furent repoussées par la petite armée des patriotes.

Le gouvernement de France désirait avec ardeur prévenir cette effusion de sang. Il offrait sa médiation aux deux partis, mais sans 496 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

l'appuyer par aucune disposition militaire. La mission de Rayneval, négociateur adroit et éclairé, fut infructueuse. Les émissaires anglais criaient partout aux armes. L'or de l'Angleterre troublait les états généraux des Provinces-Unies, comme l'or de la Russie avait long-temps troublé les diètes de la Pologne et de la Suède.

On comptait parmi les patriotes plusieurs hommes d'un esprit et d'un caractère distingués; mais on vit, entre les États-Unis et la Hollande, la différence d'une pation qui montre toute l'ardeur de la jeunesse, à une nation vieillie. Toutes les provinces étaient, en secret, jalouses de celle de Hollande, qui les surpassait de beaucoup en richesses. C'était celle-ci qui resistait au stathouder avec le plus de fierté. Mais, au milieu des efforts de son patriotisme, on apercevait les langueurs et les incertitudes qui sont trop souvent compagnes de l'opulence. On pouvait honorer les vertus et les talens de Paulus et de Gislaer, mais on ne voyait en eux ni un Franklin ni un Washington. La vertu militaire des Hollandais avait éprouvé dans ce siècle deux échecs, l'un à la bataille de Malplaquet, l'autre à celle de Fontenoy. Les adversaires du stathouder commirent une faute semblable à celle que l'histoire reproche aux

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

républiques d'Italie : ils confièrent leurs forces à un militaire étranger, et, ce qu'il y avait de pire, à un prince : c'était le rhingrave de Salm. Nulle espèce de renommée n'avait pu le désigner aux Hollandais comme un libérateur; il ne les avait séduits que par un zèle affecté pour des principes populaires. Sa naissance, ses liaisons et ses mœurs rendaient sa sincérité suspecte.

Frédéric-Guillaume avait tenu un langage arrogant aux Hollandais par l'organe de son ambassadeur le comte de Gortz; mais pouvait on croire que ce prince fût, dès son avénement au trône, infidèle à la politique de Frédéric II, au point d'affronter sans ménagement la France, que ce héros n'avait combattue qu'avec tant de regret? Pitt et Harris connaissaient le caractère impétueux et l'esprit irréfléchi de ce monarque : ils entreprirent de l'entraîner au nom de l'honneur.

La populace hollandaise s'animait plus que jamais dans son attachement fanatique pour la maison d'Orange; les patriotes n'existaient à la Haye qu'au milieu des plus grands dangers. Les troupes qu'ils avaient réclamées pour leur garde étaient en trop petit nombre, ou trop peu sûres pour contenir les fureurs de la multitude. Une sourde rumeur, et même quelques renseignemens positifs, leur avaient fait craiñ-

Commencemens de guerre civile en Hollande. dre une nouvelle émeute. Harris et tous les Anglais témoignaient une joie qui paraissait être le signal d'une scène de dévastation ou de carnage. Dans les villes d'Amsterdam et de Rotterdam, on s'apprêtait à marcher au secours des patriotes menacés.

L'épouse du stathouder est arrêtée dans un voyage. Signal de la guerre.

Dans de telles circonstances, l'épouse du stathouder quitta subitement Loo pour se rendre à la Haye. Un poste militaire arrêta la princesse lorqu'elle arriva sur les frontières de la province de Hollande. Les magistrats supposèrent que son voyage avait pour but d'aller presser l'exécution de projets séditieux et sanguinaires; ils ne lui permirent point de continuer son voyage.

Comme les États de Hollande venaient de déclarer le stathouder déchu de tous ses emplois, ils se croyaient libres de recourir à tous les moyens que leur prescrivait la sûreté commune. Cependant les magistrats affectèrent de respecter dans l'épouse du stathouder la sœur du roi de Prusse. On la fit reconduire avec beaucoup d'égards au palais qu'elle venait de quitter, et l'on se garda bien d'exercer sur elle une surveillance qui l'eût fait considérer comme captive. Aux cris d'indignation et de vengeance que poussèrent le stathouder et Harris en apprenant l'outrage fait à la princesse, on se confirma dans la pensée qu'ils

l'avaient prévu, et qu'ils avaient jugé ce prétexte nécessaire pour décider le roi de Prusse à défendre par les armes la cause de sa sœur 1. Le mot d'honneur sonne bien haut dans une jeune cour : tout fut en tumulte dans celle de Berlin. On s'exprimait avec autant d'emportement que si la couronne du grand Frédéric eût reçu le plus insigne affront. Malheureusement un prince qui avait été jusque-là cité comme le modèle des esprits sages, et que Frédéric avait inscrit au nombre des héros,

<sup>1</sup> M. Caillard, auteur d'une histoire fort détaillée et fort exacte de cette révolution de Hollande dont on résume ici les principaux événemens, rapporte un grand nombre de faits qui prouvent que toutes les émeutes dont ce pays fut troublé étaient dirigées par l'Angleterre. Voici une anecdote relative au voyage de l'épouse du stathouder.

« Après le sac de Zutphen, M. d'Ecqueren de » Zuy dras, bourgmestre de cette ville, et l'un des » plus ardens stathoudériens, part sans délai pour

- » Nimègue, où il va rendre compte de ce qui s'est
- » passé; et c'est alors que la princesse part pour la
- » Haye dans un équipage tel que nous l'avons dit.
- » Pour M. Zuydras, il monte apssitôt dans une voi-
- » ture légère qui devait lui faire gagner du temps,
- » s'achemine à la Haye par un autre chemin, et ar-
- » rive dans cette ville. Il rassemble les chefs du parti
- » Orange, et les instruit du départ de la princesse et
- » du moment où elle doit arriver à la Maison-du-Bois.
- » C'était dans la nuit du 28 au 29 juin. Le chevalier

200 LIVAE XVIII, RECRE DE LOUIS KVI: le duc de Brunswick, pressait le monarque de déployer sa puissance. Lui-même était entraîné par une sorte d'affection paternelle pour le stathonder, dont il avait été le tuteur et le premier guide. C'était à lui que devait être confié le commandement de l'armée prussienne que réclamait la sœur de Frédéric-Guillanne; il était impatient d'accroître sa renommée militaire. Lieutenant de Frédéric, il se faisait un point d'honneur de montrer que rien ne résistait à la tactique prussienne. Les

» Harris passait cette soliée dans une société nom-» breuse, ou il ne put cacher le trouble extrême dont » il était agité, et qui fut remarqué généralement. " Distrait dans ses discours, distrait dans son jeu fil » est cependant très-habite joueur), il confondait per-» pétuellement ses cartes, commettait les fautes les » plus grossières, et paraissait havoir apporté dans » la société que son corps, tandis que son esprit était » à d'autres lieux, à d'autres affaires; la populace » avait été informée à temps, et plus de deux mille » âmes 'k'étaient rendus vers la Maisonudu Bois. La » nouvelle arriva, vers onte heures et demie, que la » princesse avait relicontré quelque obstacle sur sa » route, et l'on vit le comte de Bentenk de Roone tra-» versant à cheval les rues de la ville, recompagné » de deux postillôns, et se portant à toute bride vers la » Maison-du-Bois. Il's était charge, sans doute, du soin de haranguer la populace et de la faire rentrer dans la » ville. En effet tout ce rassemblement se dissipa, et » la nuit se passa sans tumulte. » sl ..... l.

troupes du roi de Prusse, même depuis une longue paix, semblaient toujours prêtes à entrer en campagne. Rien n'était si facile que d'en détacher vingt mille hommes pour une expédition rapide. En agissant avec vivacité, la cour de Berlin se croyait sûre de devancer et d'étourdir celle de Versailles.

Depuis plus de six mois, le gouvernement Expédition du français avait annoncé la formation d'un camp wick en Holà Givet. C'était l'espoir des patriotes de la Hollande. L'archevêque de Toulouse commenca par appliquer à un autre usage les fonds destinés à ces préparatifs, qui enssent suffi pour contenir la Prusse, et même pour întimider l'Angleterre. Il acheva de rendre sa politique méprisable, en parlant sans cesse de ce camp qui n'existait pas. Quand les Hollandais réclamaient des secours moins illusoires, il insultait à leurs alarmes, et refusait de croîre que le roi de Prusse osat, sans l'avoir consulté, s'avancer en médiateur ou en conquerant dans la Hollande. Trois colonnes prussiennes défilaient déjà sur trois points différens: le ministre principal de France ne voyait dans cette marche qu'un vain épouvantail.

Quelques personnes ont pense que, dans le moment où l'archevêque cherchait à reprimer en France l'esprit de libérté, il lui paraissait imprudent de le seconder dans les Provinces-

204 LIVRE XVIII, REGRE DE LOUIS XVI: ce siège, les Hollandais s'attendaient à chaque instant à recevoir la nouvelle d'un mouvement opéré par les Français; mais le camp de Givet était tout aussi désert que s'il n'y eût eu aucune hostilité exercée sur le territoire de Hollande. Amsterdam se soumit au vainqueur. Le stathouder et son épouse jouirent avec arrogance d'un succès qui devait les humilier, puisqu'ils le devaient à deux puissances dont ils allaient subir les lois.

L'expédition du duc de Brunswick en Hollande eut depuis des conséquences déplorables pour l'Europe, pour Frédéric-Guillaume, et pour le duc de Brunswick lui-même. Le moment vint où l'on crut que le peuple français pouvait être châtié aussi promptement et par les mêmes moyens que la Hollande. Des hommes d'Etat et des guerriers illustres ne doutèrent point que l'exaltation dont Français étaient transportés dans les années 1790, 1791 et 1792, ne dût être réprimée par des soldats que le grand Frédéric avait instruits. On oublia ce qu'avaient pu dans l'Amérique des milices enflammées par le patriotisme. On ne citait plus que l'expédition de la Hollande, et la promenade militaire dans laquelle les Prussiens avaient soumis en quelques jours de vieux républicains. Le doc de Brunswick était regardé comme destiné per

la Providence à punir les peuples rebelles. Que résulta-t-il de cette opinion? les maux de la France s'accrurent, et l'Europe: les expia en les partageant. Frédéric-Guillaume dissipa ses trésors dans une expédition insensée. Le dup de Brunswick et l'armée prussienne perdirent leur renommée. Les coldats français connurent le secret de leurs forces et de leurs destinées.

La cour de France offrit un asile à ceux qu'elle n'avait pas défendus de l'oppression. Le stathouder, il est vrai, ne tira pas une vengance sanguinaire des patriptes hallandais; mais il les destitus pour le plupart de leurs emplois; et seconde par les états généraux, que les armés prussiennes avaient rendus complètement docilea à ses volontés, il prononça des exils, des confiscations de biens. La France fut obligés de fournir des secours et même des alimens à des hommes qui n'avaient succombé dans leur entreprise que parce qu'ils étaient trop riches. La Hollande, sout mise par la Prusse, devint en quelque sorte une province anglaise.

Afin de prolonger l'épouvante du ministère français, Pitt ordonna un armement dans les principaux ponts de l'Angleterre Louis XVI répondit à cette menace par un armement qui se ressentait besucomp de la pénurie de ses

206 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: finances. Heureusement l'Espagne, fidèle au traité de famille, montra plus de vigueur et d'activité dans ses préparatifs maritimes. Le ministère britannique réfléchit: Pitt jugea qu'en attaquant la France au commencement de ses discordes, il courrait risque d'en hâter le terme et d'en perdre le fruit. En effet, plus d'une fois des troubles en France et des chocs élevés entre le roi et le parlement avaient été calmés par le besoin de repousser les ennemis du dehors. Pour mieux désoler la France, Pitt se montra pacifique.

Pendant que l'archevêque de Toulouse dévoilait par des actes de sa politique extérieure la faiblesse et l'irrésolution de son caractère, il était investi par le roi d'une autorité égale à celle dont avait joui le cardinal Mazarin. Ce fut cet homme d'État cauteleux qu'il parut prendre pour modèle; mais celui-ci, soit par le bonheur des circonstances, soit par une certaine vigueur de caractère, eut toujours à offrir des résultats imposans sur ses négociations au dehors, tandis qu'en France il négociait sans dignité, et surtout sans bonne foi avec les adversaires de l'autorité royale. Ridicule aux yeux des Parisiens, l'heureux continuateur des combinaisons politiques de Richelieu était respecté de l'Europe. Enfin, à la différence de son modèle, Lomenie de

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. 207 Brienne fut faible et ne fut pas fourbe; il ne changeait pas seulement de moyens, mais de pensées. Ses plans les plus mystérieux furent toujours divulgués avant l'exécution. Avec une grande réputation de finesse, il ne trompa personne que la reine et l'abbé de Vermont, qui avaient cru voir en lui du génie. Enfin il prouva qu'avec une absence totale de caractère, l'esprit et le savoir ne sont dans l'homme d'État que des qualités futiles. Il finissait avec ineptie ce qu'il avait commencé avec finesse.

Depuis que l'archevêque de Toulouse avait dans le miniété déclaré ministre principal, le maréchal de etère. Ségur et le maréchal de Castries s'étaient retirés du ministère. Il répugnait à leur fierté de recevoir des ordres d'un archevêque, et surtout ils craignaient de porter la responsabilité de toutes les fautes où un ministre sans prévoyance et sans projets ne manquerait pas de s'engager. Le département de la marine fut donné à La Luzerne, et celui de la guerre au comte de Brienne, frère de l'archevêque de Toulouse. Cette dernière nomination ajoutait beaucoup à l'autorité, déjà si grande, de ce prélat. Il régnait une parfaite union entre les deux frères: l'un et l'autre avaient fait un usage libéral de leurs revenus qu'ils se plaisaient à confondre. L'archevêque augmenta ses biens en se

208 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: fuisant donner de nouvelles abbayes. Quoique ce moyen de soutenir de grandes dépenses ne coûtat rien à l'État, il déplut au public, et surtout excita les murmures de plusieurs hommes de la cour qui supportaient avec une extrême impatience les réformes que l'archevêque avait ordonnées 1. Necker, en se mon-

<sup>1</sup> Un extrait des mémoires du baron de Bezenval va montrer le peu de ménagement que gardaient les courtisans envers Louis XVI, et l'excessive bonté de ce monarque.

« La reine avait déjà fait de grands retranchemens dans sa maison et dans ses chevaux; mais comme ils ne pontaient que sur des valets, cela n'avait pas produit un grand effet. Le premier qui frappa d'autant plus qu'on devait moins le prévoir, ce fut celui du duc de Coigny, presque favori du roi, et fon bien traité de la reine. Il eut quelques notions de ce qui allait lui arriver, et voulut avoir un entre tien particulier avec elle; la reine le refusa, quoique le duc de Coigny, alors à Trianon, dinât et soupât avec elle, et y passât toute la journée.

» Enfin il recut la lettre ministérielle qui lui an nonçait que le roi réunissait sa petite écurie à sa » grande; qu'en conséquence le duc de Coigny n'au» rait plus d'ordres à donner; que cependant sa ma» jesté lui laissait tout l'hoporifique de sa charge, et,
» je crois, les appointemens. Sur cette nouvelle, le
» duc de Coigny alla chez le roi, où il s'emporta fort;
» le roi se fâcha de son côté : l'entrevue fut extré» mement vive. Ce prince, en parlant de cette con» versation à quelqu'un, lui dit en ma présence

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. trant désintéressé, avait excité un enthousiasme qui survivait à sa disgrâce. Tout ministre

qui se montrait avide était regardé comme un personnage vulgaire. L'archevêché de Sens étant venu à vaquer, Brienne s'y fit nommer en renonçant à celui de Toulouse. Cet échange n'était point avantageux, mais il le rappro-

« Nous nous sommes véritablement fâchés le duc de » Coigny et moi : mais je crois qu'il m'aurait battu, » que je le lui aurais passé.

» Quel dommage qu'un tel caractère ne soit pas

» tombé en de meilleures mains!

» Le duc de Coigny donna la démission de sa charge » de premier écuyer, et celle de son fils, qui en avait » la survivance.

» La reine voulut se plaindre à moi de l'emporte-» ment du duc de Coigny, et de ce qu'il n'avait pas » été sensible à la manière pleine de bonté dont le » roi lui avait parlé. Madame, lui dis-je, il perd » trop pour se contenter de complimens. Il est pour-» tant affreux, ajoutai-je, de vivre dans un pays » où l'on n'est pas sur de posséder le lendemain » ce qu'on avait la veille. Cela ne se voit qu'en » Turquie.

» Préalablement à ce qui arrivait au duc de Coigny, » la reine qui avait fait avoir au duc de Polignae la » direction générale des postes aux chevaux du » royaume, poussée par l'archevêque de Toulouse, » lui témoigna qu'elle désirerait qu'il remît cette place. » Le duc de Polignac la pria de trouver bon qu'il dis-» cutât cette affaire avec l'archevêque; elle y consen-» tit. Et là, le duc de Polignac ayant démontré la VI. 14

210 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: chait des beaux établissemens que son sere avait créés à Brienne.

Le parlement de Paris est rappelé. Le parlement de Paris, exilé à Troyes, n'y remplissait aucune fonction judiciaire. Les causes étaient appelées, mais nul avocat ne se présentait pour les défendre. Les conseillers avaient d'adord joui de leur gloire. Des hommes distingués, et des femmes animées du plus vif patriotisme, quittaient la capitale pour venir les visiter. Le parlement semblait avoir acquis une autorité nouvelle depuis qu'il avait fait en faveur des états généraux une abdication solennelle du droit d'accorder ou de rejeter les impositions. Cependant, au bout de deux mois, les magistrats craignirent que

» nécessité de séparer la poste aux chevaux de celle
» aux lettres, confiée à M. d'Ogny, par des raisons
» sans réplique, il réduisit l'archevêque au silence.
» Alors se tournant vers la reine: Madame, lui dit
» il, sans demander à votre majesté une décision
» qui ne peut être douteuse, il me suffit qu'elle me
» montre quelque désir que je remette une place que
» je tiens de ses bontés, pour que je la lui rende.
» et voilà ma démission. La reine la prit, en louant
» beaucoup sa noblesse et son honnêteté; ce qui ne le
» dédommagea pas tout-à-fait de cinquante mille livres
» de rente qu'il perdait, mais cela ne prit rien sur sa
» gaieté, qu'il conserva toujours avec la reine et dans
» la société. La poste aux chevaux fut réunie à celle
» aux lettres sous la direction de M. d'Ogny. »

le gouvernement et la nation ne les oubliassent dans leur exil. La plupart d'entre eux manifestaient des ennuis et des alarmes : ce fut le moment que choisit le ministre principal pour les flatter. Un peu avant l'époque ordinaire de la rentrée du parlement, il ouvrit des négociations avec les exilés. « Que nous » veut-on? » disaient d'Éprémesnil, Duport, l'abbé Sabathier, Fréteau, Robert Saint-Vincent et l'abbé Le Coigneux, moteurs ardens de l'opposition. « L'honneur nous permet-il » d'écouter aucune proposition du ministre?

PRÈLUDE DE LA RÉVOLUTION. - 211.

» Nons avons reconnu notre incompetence

» pour enregistrer et même pour proroger des » impôts. Dès ce moment nous sommes comp-

» tables envers la nation de tout ce que nous

» ferions contre ses droits. » — « Ah! cessez, » disaient les négociateurs employés par Brienne,

« cessez de nous parler de ces principes abso-

» lus. Voulez-vous ruiner l'État par ce zèle

» affecté pour les droits de la nation, nous

» livrer au mépris et bientôt à l'agression des

» puissances étrangères? »

Cependant les chefs de l'opposition se gardaient bien d'adoucir la sévérité de leur langage. Les agens du ministre principal cessèrent de les entretenir de l'impôt du timbre, et même de la subvention territoriale, pour laquelle on croyait voir dans la nation une hor7

212 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS-XVI: reur invincible. « Ne parlons plus d'impôts, » disaient-ils; le gouvernement aime mieux » revenir aux emprunts. Voici ce qu'il vous » propose: le roi prendrait l'engagement so-» lennel de convoquer les états généraux dans » cinq ans. Ainsi les nouveaux emprunts se-» raient placés d'avance sous la garantie d'une » assemblée nationale, qui ne peut jamais être » infidèle à l'honneur. Les emprunts seraient » considérables, mais successifs. Vous les vo-» teriez avec tous les signes d'un libre consen-» tement et d'une réconciliation parfaite avec » la cour. On ne demande qu'une complai-» sance légère pour première condition de » votre retour à Paris : prorogez le second » vingtième, avec l'abolition absolue de toute » espèce de priviléges, et promettez de ne pas » vous opposer aux emprunts. »

Rien de si dangereux que d'ouvrir avec un corps une négociation compliquée. Le comble de l'imprudence est de lui demander des engagemens secrets. L'honneur qui lie les individus à l'observation de leur promesse, est sans autorité auprès d'un corps au nom duquel nul de ses membres n'a droit de stipuler. Aujourd'hui même on ne sait pas encore quels furent les magistrats qui, dans cette occasion, prirent ou parurent prendre des engagemens secrets avec la cour.

Le parlement, seant à Troyes, prorogea le second vingtième: on lui permit de faire dans la capitale une rentrée solennelle. Il semblait que le gouvernement et ce corps avaient cherché, dans cette bizarre transaction, à s'adoucir réciproquement la honte de revenir sur leurs pas. L'un retirait deux impôts qu'il avait annoncé lui être absolument nécessaires, et l'autre contredisait cette déclaration d'incompétence qui avait retenti avec tant d'éclat dans tout le royaume; mais c'était le gouvernement qui cédait le plus, et par conséquent qui s'avilissait davantage. La capitale célébra le retour des magistrats comme un premier triomphe remporté sur le despotisme. La multitude fit éclater son allégresse par des excès. Le parlement, de plus en plus aveuglé, ne s'apercevait pas qu'il se mettait dans la dépendance de cette multitude, en se prêtant aux témoignages de sa dangereuse et turbulente faveur. D'un autre côte, le duc d'Orléans et ses amis adressaient aux magistrats des reproches secrets de leur condescendance : « N'allez pas » plus loin, leur disaient-ils; la honte serait » le salaire d'un nouveau sacrifice fait au gou-» vernement. Que ferez-vous si, par vos com-» plaisances, il est affranchi de ses besoins? » Le ministre principal, dès qu'il aura pu » assurer les ressources de l'année, substituera

214 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

» bientôt des formes impérieuses aux formes » caressantes par lesquelles il cherche à vous » avilir. Ne savez-vous pas que, consentir à » un emprunt, c'est consentir à un impôt? » Montrez de la viguerr : un prince du save

» Montrez de la vigueur : un prince du sang » sacrifiera ses affections les plus chères et

» tout le repos de sa vie pour vous en donner

» l'exemple. »

Séance royale.
19 novembre
1787.

Le roi se rendit au parlement le 19 novembre, accompagne des princes du sang et des pairs. Son discours était rempli d'expressions paternelles; mais l'habitude de les entendre les faisait paraître triviales. Le garde des sceaux, Lamoignon, exprima ensuite les volontes du roi avec précision et noblesse. Il y eut dans l'assemblée un profond recueille--ment, quand il annonça que le roi prenait l'engagement de convoquer les états généraux dans l'année 1792. Le garde des sceaux apportait deux édits : l'un créait des emprunts successifs de quatre cent vingt millions dans le cours de quatre années, et l'autre rendait aux protestans les droits de citoyens. La discussion ne roula que sur le premier de ces édits. Le roi permettait que l'on délibérat en sa présence. Le garde des sceaux recueillait les voix, et, malgré les discours véhémens de d'Éprémesnil, de Robert Saint-Vincent, de Fréteau et des abbés Sabathier et Le Coigneux,

la majorité se prononçait pour l'enregistre-

ment des emprunts.

Cependant, depuis le commencement de la séance, le duc d'Orléans semblait agité d'un trouble extrême. Les passions violentes qui fermentaient dans son ame donnaient à sa physionomie quelque chose d'effrayant. On croit qu'il s'était excité, par l'ivresse, à un effort de courage qui allait décider du sort de sa vie entière, et malheureusement du sort du royaume. Enfin il se compose, il se recueille, et, affectant une intrépidité calme au moment où il est livré aux plus sombres agitations, il fait au roi l'interpellation suivante : « Sire, j'ose deman-» der à votre majesté si la séance présente est » un lit de justice? » Le roi lui fait cette faible réponse : « C'est une séance royale. — Cepen-» dant, sire, il ne s'y passe rien qui ne carac-» térise un lit de justice, et vos fidèles sujets » osaient espérer que votre majesté n'aurait » plus recours à une formalité contraire aux » lois du royaume. Je la supplie de permettre » que je dépose dans le sein de la cour la dé-» claration que je regarde cet enregistrement » comme illégal. Il serait nécessaire, pour la » décharge des personnes qui sont censées y » avoir délibéré, d'ajouter que c'est par exprès » commandement du roi. »

Le duc d'Orléans vient de relever le cou-

216 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: rage des membres du parlement; leurs regards expriment plus de fierté. Le roi garde quelque temps le silence; enfin il ordonne l'enregistrement de l'emprunt; et, comme pour laisser le champ plus libre aux magistrats que le duc d'Orléans vient de rallier à son parti, il sort accompagné des princes et des ministres; il sort sans avoir clos la séance.

Le duc d'Orléans, qui avait accompagné le roi, rentre bientôt au parlement : on exalte son patriotisme; chacun brûle de partager sa gloire et ses périls; ceux qui ont montré de la condescendance pour le vœu de la cour, ou se taisent ou se rétractent. La cour prend l'arrêté suivant :

« La cour, considérant l'illégalité de ce qui » vient de se passer à la séance du roi, où les » voix n'ont point été comptées et réduites à » la manière prescrite par les ordonnances, de » sorte que la délibération n'a pas été com-» plète, déclare qu'elle n'entend prendre au-» cune part à la transcription ordonnée être » faîte sur ses registres, d'emprunts graduels » et progressifs pour les années 1788, 1789, » 1790, 1791 et 1792. »

Exil du duc d'Orléans. 1787. Il suffisait d'un tel arrêté pour rendre impossibles des emprunts que l'opinion publique favorisait si peu. Ainsi, le principal ministre éprouvait une seconde défaite : il avait renoncé aux impôts, on lui refusait les emprunts. Pour annoncer que l'autorité royale existait encore, il fallait qu'elle se vengeât. Dissoudre les parlemens était la seule mesure qui pût frapper l'imagination; mais il fallait du temps pour y décider le roi et l'archevêque lui-même. Le duc d'Orléans fut exilé à Villers-Cotterets, et Fréteau et l'abbé Sabathier furent conduits dans des prisons d'État. L'honneur prescrivait à leurs collègues de réclamer contre ces actes d'autorité. Les supplications qu'ils adressèrent au roi eurent un caractère menacant. Toutes les cours souveraines du royaume répétèrent le langage du parlement de Paris. L'exil du duc d'Orléans à Villers-Cotterets leur paraissait un des actes les plus violens que l'autorité absolue eût osé tenter depuis l'existence de la monarchie. Les réponses du roi à ces remontrances portaient l'empreinte de sa faiblesse accoutumée. On pouvait même y apercevoir quelques traces de repentir. Cependant il dissimulait alors, et il attendait, pour éclater contre le parlement, que son ministre principal eût combiné dans tous ses détails un troisième plan un peu plus vigoureux que les deux autres.

Tandis que le duc d'Orléans excitait un intérêt général, il se montrait lachement accablé de sa disgrâce. On prétend que, dès le

218 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: premier jour où il arriva à Villers-Cotterets, il éprouva les plus violens transports de fureur; qu'il rendit ses domestiques témoins du désordre de son esprit; que pendant plusieurs jours il parut insensible aux soins qu'on prenait pour le distraire, et qu'ensin, au moment où il parut se calmer, il prononça le serment de se venger du roi et de la reine. Le duc d'Orléans avait des amis d'un caractère loyal, et qui ne lui ressemblaient que par un penchant impétueux pour les plaisirs; mais plusieurs de ses familiers étaient habitués aux combinaisons les plus perverses. Un cayalier masqué, qu'il rencontra dans une promenade, lui adressa, dit-on, ces paroles: Tu seras roi. On ajoute que, dans des orgies nocturnes, un mannequin convert du manteau royal fut percé sous ses yeux. Ces faits ne sont point authentiques, et ne seront admis que lorsqu'ils auront été certifiés, dans des mémoires, par des hommes d'une véracité éprouvée. Le duc d'Orléans présidait les loges de francs-maçons. Il se plaisait à des mystères qui ne sont le plus souvent que des jeux bizarres; et peut-être a-t-on donné trop d'importance aux scènes vaguement effrayantes par lesquelles on trompait l'ennui de son exil. Quoi qu'il en soit, le prétendu héros de la séance royale ne chercha pas long-temps à

justifier les éloges qu'on donnait à sa fermeté. Dans un séjour aimable, où le suivaient tous les genres de luxe et de plaisirs, il était aussi languissant que si on l'eût relégué dans une île déserte. D'après ses instances, la duchesse d'Orléans ne cessait d'entretenir le roi et la reine du chagrin que lui causait leur trop légitime courroux. Lui-même, pour fléchir la reine, lui écrivit une lettre pleine de temoignages de soumission et de repentir. Cette princesse en fut touchée. Le roi, dans le moment même où il se disposait à renverser les parlemens, céda aux prières de la duchesse d'Orléans, permit à son mani de revenir d'abord au Raincy, ensuite à Paris même. Bientôt il consentit à le voir à Versailles: ils eurent ensemble un entretien particulier. En sortant, le roi montrait la plus pure satisfaction: quelque chose d'effrayant percait à travers l'air calme et recueilli du prince.

Le parlement de Paris discutait l'édit sur les protestans. Vingt ans plus tôt, combien une telle résolution n'eût-elle pas agité et divisé les esprits! En 1787, on ne s'étonnait que d'une chose, c'était qu'il pût y avoir une discussion sur des prinqipes évidens. Lamoignon de Malesherbes, qui était rentré dans le conseil depuis la nomination de son parent,

220 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: avait provoqué cette réparation tardive de la fatale erreur de Louis XIV. On vit avec étonnement d'Éprémesnil se déclarer contre un édit appelé par l'opinion publique, lui qui ne cessait d'en seconder les vœux et d'en flatter les caprices. Les instances de ses amis, qui lui représentaient tout le danger de perdre la faveur populaire, ne purent vaincre ses scrupules religieux. D'Éprémesnil avait été initié à une secte alors peu répandue, qu'on appelait les Martinistes ou les Illuminés. Il avait foi aux inspirations célestes, et même aux apparitions des êtres surnaturels. La voix de la vierge Marie, qu'il crut entendre, le rendit inflexible dans son opposition contre l'édit des protestans. Indigné de ne pouvoir ramener les esprits à son sentiment, il eut recours à un mouvement d'éloquence depuis fort long-temps inusité au parlement de Paris; il montra une image du Christ, et s'écria: « Voulez-vous le crucifier encore une fois? » Ce mouvement ne produisit nul effet, et l'édit fut enregistré.

Édits pour l'établissement des grands bailliages et d'une cour plénière. Mai

1788.

Le principal ministre concertait avec le garde des sceaux Lamoignon un plan fort étendu: l'un et l'autre veillaient avec un grand soin à le dérober à la connaissance du parlement de Paris; ils voulaient parvenir à peu près au même résultat que le chancelier Man-

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. peou, mais par des voies différentes. C'eût été de leur part renoncer à toute réputation d'habileté, que de copier l'opération d'un de leurs prédécesseurs. Lamoignon, qui portait un nom si honoré dans la magistrature, ne voulait pas marcher ouvertement sur les traces d'un chancelier dont on ne prononçait le nom qu'avec mépris. Cependant il semble qu'il eût été plus naturel de faire dire au roi: « Au commencement de mon règne j'ai rap-» pelé de l'exil les membres du parlement de » Paris. Depuis un an, ils suscitent des trou-» bles dans mon royaume : je révoque mes » bienfaits : je supprime le parlement de Pa-» ris, et j'appelle pour le remplacer le grand-» conseil, auquel j'ajoute de nouveaux mem-» bres. »

Ce langage eût paru violent, mais il eût annoncé une résolution ferme. Au reste, quand l'imagination s'exerce sur les moyens de salut qui à cette épôque pouvaient s'offrir à l'autorité royale, elle n'en trouve aucun dont il soit possible d'affirmer le succès. Les fautes commises pendant une année entière, jointes à des fautes anciennes, avaient tout compromis, tout altéré; déjà il n'était plus au pouvoir du roi de faire croire qu'il serait constant dans une volonté.

## 222 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

Voici quel était le plan du principal ministre et du garde des sceaux. Ils ne cassaient point le parlement; mais, en supprimant plusieurs chambres des enquêtes et des requêtes, ils le réduisaient à soixante-seize membres. L'esprit de cette disposition était d'éloigner les jeunes conseillers, qui presque tous avaient pris parti contre la cour. Mais les ministres connaissaient mal la double puissance de l'honneur et de l'esprit de corps, en supposant que ceux même des magistrats qui leur étaient le plus dévoués pussent abandonner leurs collègues. Les plus hautes faveurs conférées par l'autorité royale ne pouvaient être mises en balance avec le danger d'encourir le mépris public. Le ressort du parlement de Paris, dont l'immense étendue excitait depuis longtemps des réclamations, était considérablement diminué dans le plan des deux ministres, par l'établissement de six grands bailliages qui devenaient juges d'appel. Enfin, ils lui enlevaient la plus imposante de ses prérogatives, en formant une cour plénière dont les fonctions seraient d'enregistrer tous les actes de l'autorité royale. Elle devait être composée du roi, du chancelier, en l'absence de celui-ci, du garde des sceaux, des présidens du parlement de Paris; des princes du sang,

du grand-aumônier et des autres grandsofficiers de la couronne, des pairs, de deux archevêques, deux évêques, deux maréchaux de France, deux commandans de province, deux lieutenans-généraux, et en outre de quatre personnés qualifiées, d'un certain nombre de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, d'un député de chaque province; et, quand un grand nombre de magistrats se seraient trouvés absens, ils eussent été remplacés par des magistrats du conseil.

Une vague rumeur annonçait que le roi allait frapper un grand coup d'autorité. D'É- de Paris. prémesnil parvint à se procurer une copie des édits qui allaient être proclamés dans un lit de justice. On croit que ce fut en corrompant un ouvrier de l'imprimerie royale. Il va sonner l'alarme chez tous ceux qui s'étaient associés à ses périls. Il obtient une convocation générale des chambres: plusieurs des pairs s'y rendent, et voici le langage qu'il leur tient : « Les inquiétudes de cette compagnie et celles » de la nation n'étaient que trop fondées. J'ai » percé un mystère affreux. Il ne s'agit plus » de conjectures ni de suppositions : voici les » nouveaux édits que l'on prépare.:» D'Éprémesnil en fait la lecture, et il ajoute: « Les » mouvemens qui vous transportent m'ont

## 224 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

» appris vos résolutions, ou plutôt elles m'é-» taient connues même avant d'entrer dans » cette salle. Nul ne se rendra le complaisant » salarié de ministres en démence. On nous » laisse encore quelques momens pour protes-» ter: faisons-le avec toute l'énergie d'hommes » d'honneur, avec tout le came de sujets cou-» rageux et fidèles. Quand un grand sujet d'ef-» froi va se répandre dans la nation, qu'elle » ait un motif de consolation et d'espérance » en apprenant qu'aucun de nous ne se sépare » des honorables compagnons de ses travaux. » Vous avez vu, dans l'édit sur la cour plénière, » quelle représentation dérisoire les ministres » voudraient donner de ces assemblées où nos » rois conféraient avec leurs grands vassaux! » C'est à l'aide d'un tel fantôme qu'ils ont en-» trepris de dégager le roi d'une parole solen-» nelle, et de lui faire éluder la convocation » des états généraux. La nation n'oublie point » les paroles données par le monarque; elle » n'oubliera pas non plus ce que nous avons » fait pour qu'elle rentrât dans ses droits. » Après l'honneur d'avoir fait une si noble » réclamation, il en reste encore un que nous » allons obtenir : c'est d'être punis de notre » fidélité aux constitutions du royaume. Bien-» tôt nous serons plaints et regrettés par le » roi que nous avons essayé en vain d'éclairer

» sur ses véritables intérêts et sur sa gloire. » Mais rendons grâces au ciel de ce que l'excès » de la violence est accompagné de l'excès du » délire. Les progrès qu'a faits la nation de-» puis dix-huit ans sont incalculables. Elle » était en quelque sorte dans un état d'enfance, » lorsqu'un homme, dont je rougis d'avoir en-» core à prononcer le nom devant cette com-» pagnie, le chancelier Maupeou, forma et » put exécuter le projet de dissoudre les par-» lemens. Aujourd'hui où l'on veut renouveler » cette tentative, la nation est dans toute sa » force. Les trois ordres du royaume sont ani-» més des mêmes sentimens : c'est de nous » qu'ils les ont reçus. Il faut aimer les périls » qui produisent un si bel effet. Gardons-nous » ici de tout acte qui caractériserait la rébel-» lion : la force d'inertie est pour les magis-» trats la défense de l'honneur. Vos ancêtres » n'avaient que cette arme à opposer aux me-» naces du roi d'Espagne Philippe II, et à la r tyrannie des Seize. Laissons les sièges qu'ils » occupèrent tellement honorés, que ceux » même qui ne rougissent de rien craignent » de nous y remplacer. »

L'assemblée des chambres fut entraînée. Chacun des membres convint qu'il fallait protester, et l'on ne s'occupa plus que du mode de la protestation. Voici celle qui fut

VI.

226 livre xviii, règne de louis xvi: arrêtée : « La cour, justement alarmée des » événemens funestes dont une notoriété trop » constante paraît menacer la constitution » de l'État et la magistrature; considérant » que les motifs qui portent les ministres à » vouloir anéantir les lois et les magistrats » sont la résistance inébranlable que ceux-ci » ont mise à s'opposer à deux impôts dés-» astreux, la demande qu'ils n'ont cessé de » faire des états généraux avant tout impôt » nouveau, les projets que peuvent avoir ces » ministres de libérer l'État sans les convo-» quer, et en se servant d'un moyen auquel » ils prévoyaient bien que les cours souve-» raines s'opposeraient constamment; dési-» rant ladite cour, avant tous événemens, » poser les principes d'une manière positive, » déclare que la France est une monarchie » dans laquelle le roi gouverne par des lois » fixes et établies; qu'au nombre de ces lois » il en est de fondamentales : celles qui as-» surent la couronne à la maison régnante, » à ses descendans, de mâle en mâle, par » ordre de primogéniture; celle qui conserve » aux états généraux seuls, convoqués léga-» lement, le droit d'octroyer les impôts; » celle qui assure l'inamovibilité des offices » de magistrature; celles qui maintiennent » la liberté individuelle et la propriété des

De tous les actes du parlement de Paris, nul ne me paraît avoir un caractère plus profond que cet arrêté. L'art avec lequel, dans l'énonciation des lois fondamentales du royaume, des principes contestés sont mêlés avec des principes certains, et surtout la sombre vigueur des conclusions, indiquent les progrès que depuis un an de combats contre la cour cette compagnie avait faits dans un art bien dangereux pour le repos des empires, art auquel on a donné depuis le nom de tactique révolutionnaire. L'engagement pris à la fois par tant d'hommes

dont les intérêts et les sentimens étaient opposés, fut le modèle de ce grand serment du Jeu de paume, qui, l'année suivante, parut si imposant aux Français; fut le signal de la destruction des grands corps du royaume, et amena la chute de ce même parlement de Paris. Ainsi, dans la conduite des révolutions, les armes nouvelles qu'on imagine tournent souvent à la confusion et au désastre de leurs inventeurs.

Arrestation de d'Éprémesnil au sein du parlement.

> 5 maj. 1788.

Le principal ministre fut confondu en apprenant que des plans dont il croyait avoir bien assuré le secret, avaient été divulgués avec tant d'éclat dans le parlement de Paris, et que ce corps, au sein duquel il croyait avoir conservé un parti, allait lui opposer les forces d'une résistance unanime. Une des parties essentielles de son plan se trouvait déjà inexécutable; il n'avait plus à compter sur cette grand'chambre qui devait représenter tout le parlement. Dans sa colère, il recourut à une mesure tentée par Mazarin, et dont lui-même avait renouvelé l'exemple, l'enlèvement de deux conseillers au parlement. Il voulut faire expier à d'Éprémesnil son audace, et punir en même temps un jeune magistrat, Goislard de Monsabert, qui avait montré beaucoup de véhémence dans la dernière séance du parlement.

L'ordre fut donné au marquis d'Agoust, capitaine des Gardes-Françaises, de les arrêter l'un et l'autre, pendant la nuit, dans leur domicile. Instruits du sort qui les attendait, ils s'étaient absentés. Dès le point du jour, d'Éprémesnil vint trouver ses collègues: il les somma de se réunir. Une assemblée générale se tient. Le peuple se rend en foule au Palais. Dix mille personnes, parmi lesquelles plusieurs portaient des armes de différentes sortes, pressées dans cette vaste enceinte, s'animaient de plus en plus dans des projets séditieux. Chez plusieurs on ne remarquait que l'enthousiasme de la jeunesse; mais d'autres, dont les vêtemens annonçaient la misère, et dont la figure était effrayante, faisaient entendre d'horribles menaces. On couvrait d'opprobre le nom de Brienne, de Lamoignon, du comte d'Artois, de la reine et du roi lui-même. « Nous ferons, disait-» on, un rempart de nos corps à d'Epré-» mesnil. » On se livrait à des transports de joie lorsqu'on voyait arriver les pairs qui étaient restés fidèles à la cause du parlement; on leur criait : « Défendez d'Éprémesnil, ne » souffrez pas qu'on vous l'arrache. » Enfin le marquis d'Agoust, escorté de plusieurs grenadiers, força le passage, et se présenta au milieu de l'assemblée. « Le roi m'ordonne, dit230 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

» il, d'arrêter MM. d'Éprémesnil et de Monsa-» bert. Je n'ai point l'honneur de les connaître, » mais je les invite à se conformer à la vo-» lonté de Sa Majesté. » Un silence profond suivit cette interpellation. Les deux conseillers menacés n'étaient pas et n'eussent jamais été désignés par un seul regard de leurs collègues, D'Agoust répète la même sommation. D'Eprémesnil se lève : « Je suis, dit-il, un de » ceux que vous cherchez. J'obeis à l'autorité, » mais je proteste contre la violence. » Ensuite s'approchant du marquis d'Agoust : « Vous proposez-vous, lui dit-il, d'employer » la force ou les moyens ordinaires? — Le » roi, reprend le capitaine, vous en laisse le » choix. — En ce cas, dit d'Eprémesnil, » suivez-moi, et nous échapperons, par des » issues secrètes, à une foule qui pourrait » contrarier votre mission. » Ils sortent en effet par des escaliers dérobés. D'Éprémesnil est conduit aux îles Sainte-Marguerite, et Monsabert au fort de Pierre-Encise.

Le parlement, qui avait été sommé de se dissoudre, obéit. La foule se dissipe, et, pour se consoler du dénoûment de cette scène, va dans différens quartiers insulter différens postes du guet de Paris. Les Gardes-Françaises ferment les portes du Palais.

Le surlendemain, le parlement se rend à

Versailles, d'après l'ordre qu'il en avait reçu. Le roi fait enregistrer dans un lit de justice les édits dont j'ai rendu compte, ainsi qu'un édit fort sage pour la réforme de la procédure criminelle. Tout se passe dans un morne silence. Le roi sort : chacun des membres du parlement et plusieurs pairs renouvellent le serment d'opposition.

Durant ces différentes journées, le duc d'Orléans ne fit aucun acte public qui pût réveiller contre lui la colère du roi; mais il est très-vraisemblable que cette circonspection apparente lui servit de voile pour continuer ses intrigues. La multitude se meut rarement d'elle-même, surtout pour des intérêts politiques qu'elle ne peut comprendre. Le duc d'Orléans, qui, six mois plus tard, devait être son idole, était, suivant toute apparence, l'un de ses moteurs secrets. A compter de ces journées, de nouveaux milliers de mendians et de vagabonds vinrent se joindre à ceux de la capitale. Ce n'était point le parlement de Paris qui appelait ces terribles auxiliaires : le duc d'Orléans d'un côté, l'Angleterre de l'autre, propageaient les désordres.

Pour procéder sans opposition à l'établissement des grands bailliages, Brienne et Lamoignon avaient fait déclarer tous les parlemens du royaume en vacances. On vit bientôt les 232 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: magistrats subalternes honorer le malheur des premiers magistrats, et refuser leurs dépouilles. Les membres du Châtelet de Paris donnèrent cet exemple. L'opinion publique réunissait toutes ses forces pour empêcher les défections soit parmi les juges, soit parmi les avocats.

Les fautes du gouvernement et celles de tous les corps s'étaient amoncelées depuis le commencement du siècle. Il en résultait un état de choses qui semblait tenir de la fatalité. Quelque mesure qu'on adoptât, la résistance surpassait toujours celle qu'il était naturel de prévoir. A plusieurs époques de la monarchie, un règne heureux pat être l'ouvrage du bon sens; mais on était arrivé à un moment où il ne pouvait être le résultat que de la plus grande énergie de caractère et du plus vif éclat de la gloire. La France, jetée dans les troubles politiques, n'obtint qu'à la dernière année de ce siècle agité ce moyen de salut et de puissance.

Désordres de l'administration. Je ne m'arrêterai pas à signaler toutes les fausses combinaisons du principal ministre; sa conduite fut marquée d'une sorte de vertige: mais quand on se fait une image fidèle de ce temps, on conçoit que l'excès de la force eût précipité tous les maux, et que les menagemens les rendaient inévitables. Ce qui nuisit

le plus aux plans de l'archevêque, c'est qu'il gouvernait les finances en ministre insensé. Il usait des dernières ressources du trésor royal avec une telle imprudence, qu'il allait le laisser complétement vide pour le service des quatre derniers mois de l'année. Les fonds mêmes dont le gouvernement n'était que dépositaire n'étaient pas respectés. Lui, prélat charitable, il osa distraire pour les besoins de l'État le montant de cette souscription que des particuliers bienfaisans avaient remplie, avec un si louable empressement, pour la fondation de quatre nouveaux hôpitaux dans la capitale. Une autre souscription venait d'être faite par des particuliers pour les habitans de plusieurs villages qui avaient été frappes de la grêle. L'archevêque s'empara également de ce fonds modique et sacré. Il s'étourdissait tellement au milieu de ces désordres, qu'il trompait par sa confiance ceux qui, s'étant associés à ses desseins, partageaient ses dangers. Chaque fois que le garde-des-sceaux Lamoignon lui demandait si l'état des finances ne renverserait pas leur opération commune, le principal ministre le rassurait de l'air le plus serein. C'était un phénomène moral qu'une telle conduite de la part d'un prélat qui, pendant quarante ans, avait mérité les suffrages des hommes les plus distingués. On l'explique par un fait : la santé

234 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: de l'archevêque était chancelante des son entrée au ministère. Le trouble et l'auxiété dans lesquels il vivait avaient aigri ses maux; delà sans doute cette alternative de confiance téméraire et de crainte pusillanime qui caractérisa son administration. Suivons-en les déplorables résultats.

Toutes les provinces étaient plus ou moins agitées depuis la clôture des parlemens. Il se formait entre les nobles des ligues secrètes, d'autant plus dangereuses que des militaires y prenaient part. La fière noblesse d'épée devenait l'auxiliaire de cette magistrature qui avait été si long-temps l'objet de ses mépris. Tous les commandans de province furent fidèles; mais ils montraient de la tristesse et du découragement.

Troubles de la Eretagne. Juin 1788.

Ce fut seulement en Bretagne que les treubles prirent un caractère formidable. Les villes de Rennes et de Nantes étaient dans un état habituel de soulèvement. La clôture du parlement de Bretagne avait été accompagnée de scènes violentes. Les régimens qu'on avait employés pour faire respecter les ordres de la cour étaient publiquement insultés et ne se vengeaient pas. La discorde pénétra parmi les officiers de ces régimens : on vit un combat singulier de quinze gentilshommes bretons contre quinze militaires. Les officiers du régi-

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. ment de Bassigny publièrent une déclaration dans laquelle ils osèrent protester contre les ordres même dont l'exécution leur était confiée. Les jeunes gens de Nantes venaient en armes au secours des jeunes gens de Rennes, alors partisans zélés d'un parlement et d'une noblesse contre lesquels ils allaient, quelques mois plus tard, se déclarer avec l'impétuosité bretonne. C'était le comte de Tiars qui commandait dans cette province; il était cité pour l'aménité de son caractère et les grâces de son esprit. Comme il ne pouvait répondre de la fidélité des troupes qui étaient sous ses ordres, il craignit de compromettre l'autorité royale par des actes de rigueur. Il s'efforça de calmer les esprits, et il se fit écouter du tiers état de cette province; mais la noblesse ne mit point de frein à son arrogance. Voici un arrêté que signèrent plusieurs membres de ordre :

« Nous soussignes, membres de la noblesse » de Bretagne, déclarons infâmes ceux qui » pourraient accepter, soit dans l'administra-» tion nouvelle de la justice, soit dans l'ad-» ministration des États; des places qui ne » seraient pas avouées par les lois constitu-» tionnelles de la province. »

La noblesse nomma ensuite douze députés pour aller faire au roi de sévères représenta236 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: tions contre des édits qui leur paraissaient violer les priviléges et la constitution de la Bretagne. A peine furent-ils arrivés à Paris, que Brienne les fit arrêter. Le régiment de Bassigny fut cassé, et les officiers signataires de la protestation furent déclarés incapables de servir. Le maréchal de Stainville fut chargé de conduire un corps de seize mille hommes dans la Bretagne pour y prévenir la guerre civile.

Réclamations de la province de Dauphiné. Juin 1788. Dans le Dauphiné, la noblesse avait suivi une marche moins impétueuse, mais plus habile: elle s'unit intimement au tiers état, qui avait à sa tête un homme renommé dans la province pour la droiture de son caractère et l'étendue de son esprit, Mounier. Ces deux ordres, auxquels le clergé ne tarda pas à se joindre, saisirent le moment où l'autorité royale dévoilait sa faiblesse, pour réclamer le rétablissement des États particuliers du Dauphiné. Le principal ministre ne parut pas éloigné de céder à leurs vœux.

Représentations du clergé de France contre l'édit de la cour plénière. Tout se réunissait contre Brienne. On avait vu l'archevêque de Paris, Juigné, prélat d'une austère piété, assister aux séances les plus orageuses du parlement, et même à celle où d'Éprémesnil vint chercher un refuge au sein de cette compagnie. Dans une assemblée générale du clergé, il fut fait des réclamations assez

vives contre les nouveaux édits. On présumait bien que ce corps, lent à se décider, donnerait des suites à ce premier acte d'opposition.

Ce qui doit le plus étonner dans les repré- Conduite imsentations du clergé de France, c'est la vive prudente du clergé. sollicitude avec laquelle il réclama la parole du monarque, pour la convocation des états généraux. Un délai de cinq ans lui paraissait trop long; il déclarait que les périls de l'État demandaient le secours le plus prochain. Quel était donc l'esprit de vertige qui se répandait entre tous les adversaires du gouvernement? Le clergé pouvait-il fermer les yeux sur un mouvement imprimé à la France depuis plus de soixante-dix ans? Ignorait-il que l'incrédulité avait passé des classes heureuses aux classes souffrantes? Ne se souvenait-il plus des dangers que lui-même avait signalés avec véhémence? Si les philosophes, secondes par le temps, avaient pu se faire écouter d'un monarque timide et religieux, quel empire n'exerceraient-ils pas sur une assemblée nationale dans laquelle ils compteraient de nombreux disciples? A quel titre les protestans, rappeles en France, seraient-ils exclus de cette assemblée? Que de maux n'avaient-ils pas à venger! Fallait-il s'exposer à leur ressentiment ou se soumettre à leur clémence? Le jansénisme avait encore des partisans, et ils

238 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: étaient recommandables par l'austérité de leur vie et la franchise altière de leurs maximes. Les souvenirs d'un schisme ancien ét la naissance d'un nouveau schisme pouvaient troubler violemment les états généraux, à moins que l'incrédulité ne vînt se placer au milieu des combattans pour les accabler tous de son impartialité dédaigneuse.

Le roi renonce à l'établissement d'une cour plénière, et promet les ctats généraux pour le ter mai 1789.

Les représentations du clergé de France furent pour le principal ministre le coup le plus accablant. Quand il voulut y répondre, il s'engagea, suivant son usage, dans de faibles explications et dans des promesses inconsidérées. On vit que le terme assigné pour les états généraux serait avancé. Toute la nation en concut la plus grande allégresse: il n'était plus possible de la satisfaire sur aucun point, si elle n'obtenait celui-la. En moins de quinze jours, le roi, qui semblait rouler de précipice en précipice, déclara dans trois arrêts du conseil, d'abord qu'il renoncait à l'établissement de la cour plénière, ensuite que les états généraux seraient convoqués le 1er. mai 1789; enfin, que les divers corps du poyaume et toutes les sociétés savantes étaient invités à lui adresser des mémoires sur le meilleur mode de composition des états généraux. Ce dernier arrêté était une sorte de proclamation de la liberté de la presse.

L'archevêque venait de renoncer au troisième plan que, de détresse en détresse, il avait imagine. Il en avait concu un quatrième : c'était le plus spécieux de tous; mais c'est un triste avantage, dans un homme d'État, que cette facilité à concevoir de nouveaux projets, lorsqu'il se montre incapable d'en exécuter aucun. Voici celui qu'il méditait à la veille de sa chute. La ligue de la noblesse et du clergé lui paraissait tellement forte, qu'il cherchait à donner un nouvel auxiliaire au gouvernement; et c'était ce tiers état, qui, fidèle allié de la troisième race, l'avait aidée tant de fois à contenir les grands. Le principal ministre avait été trompé dans tous ses calculs, parce que les grands corps avaient plus écouté leurs passions que leurs intérêts. Le peuple lui-même paraissait méconnaître les siens, puisqu'on le voyait s'attacher à la cause des privilégiés; mais il était un moyen infaillible de changer ses dispositions : c'était de réveiller en lui un sentiment d'orgueil. En annonçant une prochaine convocation des états généraux, l'archevêque de Sens se flattait de diriger les esprits vers l'examen d'une seule question: Quel rang le tiers état y occupera-t-il? L'histoire de nos assemblées nationales offrait à cet égard des exemples contraires. Le tiers état avait obtenu, à différentes époques, une

240 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: représentation plus ou moins nombreuse: les trois ordres avaient quelquefois délibéré séparément dans les états généraux, et quelquefois ensemble. Le tiers état n'avait cessé de s'agrandir depuis plusieurs siècles, et les deux premiers ordres avaient éprouvé des pertes progressives. Le but de l'archevêque était de les diviser, et de pousser si loin l'animosité de leurs débats, qu'il leur fût désormais impossible de réunir leurs efforts contre l'autorité royale. Le roi saisirait le moment d'y intervenir comme un arbitre respecté, et, se déclarant pour le tiers état, il renverserait d'une main puissante ces priviléges qui avaient rallié de si nombreux défenseurs. C'était pour donner le signal de cette espèce de guerre entre les trois ordres, que le principal ministre avait excité les hommes de lettres à présenter des vues sur l'organisation des états généraux. Ils désendaient depuis plusieurs années des principes populaires; eux seuls s'étaient félicités de la nouvelle abolition des parlemens; eux seuls, depuis que l'esprit de révolte parcourait tout le royaume, n'avaient point aggravé les périls de l'autorité.

Il ne fut pas donné à l'archevêque de Toude Brienne. <sup>e</sup> Brienne. Necker est louse d'exécuter ce dernier plan ; ses mesures rappelé au mi- de finance l'avaient encore plus décrié que la Août. fausse vigueur et la versatilité de ses combi-

1788.

naisons politiques. Il marchait à une banqueroute générale, quoiqu'il fût fort éloigné de la vouloir. Dans sa confusion et son épouvante, il proposa au roi de rendre à Necker l'administration des finances, en lui accordant l'entrée au conseil. Le poste de contrôleur général n'était plus rien depuis la création d'un premier ministre; trois administrateurs, Fourqueux, Lambert et Villedeuil, l'avaient rempli depuis la clôture de l'assemblée des notables. On n'avait vu en eux que les premiers commis d'un ministre imprévoyant, prodigue et déconcerté. C'était un poste de cette nature que Brienne faisait offrir à l'homme qui était alors le plus chéri et le plus respecté de la nation; le roi et la reine même joignirent leurs instances à celles de l'archevêque. Necker, que tous les événemens amenaient à un rôle principal, se garda bien d'accepter un rôle secondaire : c'eût été sacrifier tout le prestige qui était alors attaché à son nom, que d'en prêter l'appui à un ministre décrié.

Brienne divulgua alors toute l'étendue de sa détresse par un arrêt du conseil du 27 août; le roi y déclarait que les rentes sur l'hôtel-de-ville seraient payées deux cinquièmes en numéraire, et les trois autres en assignats portant intérêts. Les rentiers éclatè-

1788.

242 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: rent, tout le peuple de Paris s'unit à leur voix, et partagea leur indignation. Cette capitale était dans l'état d'effervescence qui avait précédé les troubles de la Fronde, lorsque le cardinal Mazarin souleva les esprits par des arrêts du conseil du même genre, et pour le même objet. L'épouvante se répandit à la cour; les deux frères du roi vinrent le supplier de mettre un terme à cet état d'anarchie; la reine n'osa plus soutenir le principal ministre; lui-même confessa qu'il était privé des moyens de calmer ce nouvel orage, et que Necker pouvait seul soutenir la monarchie ébranlée. Necker daignerait-il accepter le ministère? On eut recours à tous ses amis pour le fléchir, on lui fit des promesses illimitées; la reine lui écrivit une lettre affectueuse: il accepta. L'opinion publique sentit que rien ne pouvait résister à sa puissance : elle avait fait nommer un dictateur de son choix 1.

<sup>1 «</sup> Je me rendis à Versailles, dit M. Necker dans ses mémoires sur la révolution française; le roi vou- lut me voir dans le cabinet de la reine, et en sa présence; il éprouvait, dans sa grande bonté, une sorte d'embarras, parce qu'il m'avait exilé l'année précédente. Je ne lui parlai que de mon dévouement et de mon respect, et dès ce moment je me replaçai près du prince ainsi que je l'avais été dans

Tout parut s'apaiser : les capitalistes se montrèrent fidèles à l'administrateur dont ils préconisaient depuis douze ans les principes et les vertus; lui-même leur donnait l'exemple de généreux sacrifices, et couvrait de ses propres fonds le vide effrayant du trésor. Les rentiers attendirent sans impatience que Necker pût révoquer l'arrêt du conseil qui avait excité leur indignation. Au lieu de se plaindre des délais qu'il apportait à cet acte prescrit par la justice et par l'honneur, on les regardait comme une garantie de la sincérité qu'il voulait porter dans tous ses engagemens. Plus il était avare de dons et de promesses, plus on le bénissait. Il continuait sans une excessive rigueur, mais avec persévérance, des réformes auxquelles son prédécesseur n'avait voulu donner qu'une apparente sévérité. Enfin, Necker avait le bonheur de confirmer, par une seconde expérience, tout ce qu'il avait énoncé dans ses ouvrages, concernant l'alliance de la morale

<sup>»</sup> un autre semps. » M Necker ajoute dans une note,

<sup>«</sup> J'avais rendu publique une réponse de moi à une

<sup>»</sup> attaque injurieuse de M. de Calonne, nonobstant

<sup>»</sup> une improbation indirecte de la part du roi : c'é-

<sup>»</sup> tait un tort; mais, entraîné par un vif sentiment

<sup>»</sup> d'honneur, je courus librement les hasards d'une

<sup>»</sup> sorte de désobéissance. »

et du crédit public. Il tirait sa force de l'opinion, mais l'opinion lui vendait cher les secours qu'elle pouvait lui prêter pour la restauration des finances. Le peuple croyait voir dans Necker un surveillant qu'il avait établi auprès du trône, un délégué direct qui veillait sur ses intérêts en attendant qu'il fût représenté dans les états généraux. Ce ministre du roi était obligé d'accomplir les vœux de l'opinion, même aux dépens de l'autorité royale. Quelquefois il cherchait à les devancer, afin de n'en paraître pas trop ouvertement l'esclave.

Ce n'était déjà plus dans le public une question de savoir si les parlemens seraient rétablis; cependant plusieurs grands bailliages. avaient reçu leur organisation : il était dur d'abandonner au mépris de leurs concitoyens, et à la haine de leur corps, des magistrats qui avaient donné une preuve de soumission aux volontés du monarque. Ce danger était encore plus grand pour le garde des sceaux Lamoignon, qui n'avait pas craint de compromettre un nom si respecté dans la magistrature. Enfin, la fermentation de plusieurs provinces et la révolte de la Bretagne ne couvraient-elles pas d'ignominie un nouvel acte de faiblesse? Cependant Necker crut devoir céder aux circonstances. Le roi s'excusa timi-

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. dement auprès de Lamoignon, qu'il était résolu de sacrifier. Les exilés furent rappelés, les députés de la Bretagne sortirent de la Bastille; les grands bailliages furent supprimés. Des lois si récentes, qui avaient été promulguées avec tous les signes de la colère du souverain et dans tout l'appareil de sa puissance, furent révoquées par lui-même, comme si elles avaient été l'ouvrage de la démence et de la tyrannie.

Le jour où le parlement fit sa rentrée avait été annoncé comme un jour de sête pour la capitale : la licence et l'ivresse de la multitude en firent un jour d'anarchie. Les vagabonds dont Paris ne cessait de se remplir, parcoururent toutes les rues comme des forcenés; leurs vociférations étaient des outrages pour le roi même, qui paraissait, non pas céder à un mouvement d'équité, mais avouer son impuissance et sa défaite. Ils lançaient des fusées et des petards, et les dirigeaient, avec une vile méchanceté, contre toutes les personnes qui paraissaient ne pas se plaire à ces jeux grossiers, à cette insolente joie: Plusieurs femmes furent blessees. Ces vagabonds faisaient une guerre acharnée aux agens de la police et à ceux qu'ils désignaient comme tels; ils cherchaient à les mutiler, à les étoufser. Pendant plusieurs jours ils recommencè-

du parlement.

246 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI:

rent les mêmes excès et en accrurent la violence: ils levaient une contribution sur les passans, afin de fournir aux frais de ces fusées et de ces petards, qui pouvaient porter l'incendie dans plusieurs quartiers de la capitale. La troupe du guet était devenue l'objet de leurs insultes, et fuyait lachement à leur approche; ils en attaquaient ouvertement les corps-de-garde, et les démolissaient. Leur attroupement principal se formait autour de la statue de Henri IV. S'ils voyaient passer quelques hommes qui, pendant la revolution parlementaire, avaient porté le nom de royalistes, ils les forçaient de faire amende honorable aux pieds de la statue. Leur joie extravagante et cruelle s'exerçait sar deux mannequins qui représentaient, l'un l'archevêque de Sens en habits pontificaux, et l'autre Lamoignon en simarre. Les hôtels de Brienne et de Lamoignon furent menacés du pillage. Quelques invalides réussirent à les protéger. Les brigands osèrent attaquer le domicile même du commandant du guet. C'était un officier nomme Dubois, qui avait fait beaucoup d'efforts pour exciter sa troupe au devoir. Il rassembla autour de lui les hommes les plus sûrs, et répondit par des menaces aux sommations des brigands. Ceux-ci commencèrent leur attaque. Dubois ordonna une

décharge qui en fit périr un grand nombre. Ils se dispersèrent, et rentrèrent dans d'obscurs réduits, d'où la révolution ne devait que trop tôt les tirer. A qui l'histoire doitelle imputer ces premiers essais de mouvemens si terribles? Il faut se souvenir de ce que j'ai dit précédemment de l'influence du duc d'Orléans et de celle de l'Angleterre 1.

Voilà ce qu'était la multitude dans sa joie : que serait-elle dans sa fureur?

Les alarmes qu'avaient causées ces scènes de désordre ne frappèrent qu'un moment les esprits. Les états généraux, annoncés comme prochains, réveillèrent toutes les espérances, et leur donnèrent un nouveau degré d'ivresse. On s'était défié de la promesse du roi taut qu'il avait eu auprès de lui un ministre auquel on supposait bien à tort une profonde perfidie. Mais le caractère de Necker et sa

¹ Le parlement n'avait point provoqué les mouvemens séditieux de la place Dauphine. Tous les conseillers en gémissaient, et plusieurs firent des efforts pour les calmer. Cependant quand le parlement eut à juger plusieurs des mutins qui avaient été arrêtés avec des armes ou des torches à la main, il montra excessivement d'indulgence pour des hommes qu'il croyait fortement attachés à sa cause : ils furent tous mis hors de cour, à l'exception d'un seul, qui fut condamné à quelques jours de prison.

248 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: position ne permettaient pas de donter qu'il n'aspirat lui-même à la convocation des états généraux. Autant une telle épreuve eût été dangereuse pour les ministres qui venaient d'être renvoyés, autant elle s'offrait sous de flatteurs auspices à celui que la nation ellemême avait rappelé au ministère. Déjà, entre les divers projets de réforme et d'institutions nouvelles, il faisait le choix de celles qui, en imposant quelques limites à l'autorité royale, lui laisseraient une action libre et régulière. Dans son plan, il suivait moins les institutions que les formes de la constitution anglaise. C'est ici que je m'arréterai, disaitil; et il pensait que la nation s'arrêterait au même point.

Plan de Nec-

Personne n'avait l'esprit plus éloigné que ker pour la Necker de ces combinaisons perverses dont états généraux. Machiavel a tracé ou le code ou la satire. Cependant il était forcé d'appeler la politique à son secours : il avait deux devoirs et deux penchans à concilier, puisqu'il était en même temps l'homme du roi et l'homme du peuple. C'était à ses yeux une pensée criminelle que celle de faire de sa popularité une arme contre le monarque dont la confiance, les vertus, et déjà le malheur, touchaient profondément son ame : il désirait,

L'idée tardive qui s'était présentée à l'esprit de l'archevêque de Sens, de rompre l'union entre les trois ordres du royaume, fixa l'attention de son successeur. Déjà les écrits de divers publicistes avaient énoncé la proposition formelle de donner au tiers état une double représentation dans l'assemblée nationale. Le clergé et la noblesse ne pouvaient dissimuler les alarmes que leur causait cette haute prétention. Au lieu de voir, comme ils s'en étaient flattés, leurs prérogatives se confirmer et s'étendre, ils approchaient du moment où elles allaient être examinées et anéanties. Ils craignaient cependant de divulguer leurs craintes.

Le roi venait de fixer l'époque de la con-vocation des états généraux au 1er. mai 1789, me la forme des états de et cette déclaration avait été envoyée au par- 1614. lement de Paris. Plusieurs membres de ce corps étaient interdits de voir si promptement exaucer des vœux qui n'avaient pas été sincères; mais il était trop tard pour manifester du repentir. D'Éprémesnil avait perdu cette confiance qui avait prêté tant d'effet à ses discours, et qu'avait dû exalter un triomphe si récent. Lié avec Duport, qui déjà traçait un aperçu de toutes les institutions philoso-

250 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: phiques que les états généraux devaient cimenter, il savait que toutes les espérances du parti populaire portaient sur la double représentation du tiers état, et sur la délibération des ordres en commun. Pour lui, le terme de ses vœux était de faire entrer quelques principes de la constitution anglaise dans les vieilles constitutions du royaume. De sinistres présages agissaient sur son imagination, et lui représentaient un vaste ébranlement, dont l'avenir l'accuserait un jour. Il éprouvait des remords, et craignait le peuple au moment où il était encore l'objet de ses acclamations. Il avait formé le projet de défendre l'autorité royale, en suivant une direction différente de celle du monarque. Comme la modération lui était impossible, lors-même qu'il croyait rentrer dans des principes modérés, il était prêt à faire un grand éclat et à souffler l'esprit de discorde tout en parlant de paix : il allait perdre avec la faveur populaire ce que son talent avait de plus magique. On le vit embarrassé, soucieux, dans la séance où le parlement procédait à l'enregistrement de la déclaration concernant la convocation des états généraux. Sans développer les motifs de son opinion, il demanda que la cour mît pour condition expresse à l'enregistrement, que les

formes de la convocation des états généraux 1614 seraient exactement suivies. Les trois ordres y avaient délibéré séparément, et la représentation du tiers état avait été à peu près dans la même proportion que celle des deux autres 1. Duport et plusieurs des jeunes conseillers réclamèrent vivement contre cette proposition, qui préjugeait la question la plus importante; mais la majorité du parlement y vit le salut de ce corps et celui de la noblesse : elle fut adoptée.

Ce fut le signal de la guerre entre le tiers Vives dispuétat et les privilégiés. Au caractère qu'eurent tiersétat et les les premières hostilités, on put juger combien deux autres

! « Les derniers états avaient été rassemblés en » 1614, au moment de la majorité de Louis XIII, et » sous l'autorité toujours subsistante de Marie de » Médicis. Ils furent convoqués à la hâte et dissous » de la même manière. On y vit les efforts du clergé » pour faire reconnaître en France l'autorité tempo-» relle du pape et le concile de Trente; mais aucune » autre discussion importante n'occupa les états. Les » trois ordres, rassemblés séparément, se rendaient » des visites par commissaires, s'envoyaient récipro-» quement des orateurs. On observait scrupuleuse-» ment toutes les étiquettes, on comptait le nombre » des pas que l'on faisait dans l'une des trois cham-» bres pour accompagner les délégués des deux autres, » ou pour aller au-devant d'eux. Il y avait de ces » pas, un tel nombre pour le tiers état, un tel nom-» bre pour la noblesse, un tel autre pour le clergé,

elle serait terrible. Le peuple en un instant fut instruit de l'atteinte que la restriction du parlement portait à ses droits. L'horreur publique éclata contre ce corps. Le parlement de Paris se vit abandonné des hommes de loi qui avaient fait toute la force et tout le succès de sa résistance; même dans son sein il s'élevait des défenseurs ardens des principes populaires. Duport avait rallié ses amis, et ne cessait de reprocher, au parlement une déclaration qui lui faisait perdre le prix des combats dont il était sorti avec tant de gloire.

» et l'on en tenait registre. On inscrivait également » les harangues, et ces harangues ressemblaient à des » déclamations théâtrales plutôt qu'à des contro-» verses sérieuses. Enfin, au milieu des complimens » les plus fastidieux, il s'élevait des querelles sur des » phrases inconsidérées; et il fallut, entre autres, » beaucoup de négociations et d'entrevues pour apai-» ser la fermentation occasionée par une comparai-» son impertinente d'un orateur du tiers, qui, en » parlant au roi, avait désigné les nobles comme des » adorateurs de la déesse Pécune. On composa ce-» pendant des doléances, et l'on espérait recevoir » quelque satisfaction avant la séparation des états; » mais cette séparation fut ordonnée au moment » même de la réception des cahiers. Les députés du » tiers état parurent humiliés et désolés d'être con-» traints de s'en retourner dans leurs bailliages sans » avoir rien obtenu pour la chose publique. » (Révolution française, par M. Necker.)

'Cependant la cour était divisée en deux partis qui, dès le premier moment de leurs discordes, s'accablaient de tous les témoignages d'une haine emportée. Le duc d'Orléans se déclarait pour le tiers état, et cherchait avidement toutes les occasions d'exciter l'enthousiasme du peuple. La plupart des nobles qui s'étaient distingués dans la guerre d'Amérique suivaient le même parti, et l'appuyaient des maximes qu'ils avaient recueillies au milieu de cette république naissante. Dans la Bretagne, les bataillons de jeunes gens qui venaient de se former pour la défense du parlement de Rennes, menaçaient déjà les nobles à la voix desquels ils avaient paru marcher. Partout la multitude, en faisant cause commune avec les classes les plus brillantes du tiers état, ajoutait un poids terrible à leurs réclamations, et les traduisait dans un langage ignoble et furieux. Les bienfaits les plus récens étaient méconnus. Le peuple des campagnes, chez lequel il est si facile d'éveiller l'envie, poussait des cris de rage autour de ces châteaux dont l'accès avait été souvent ouvert à sa misère. Il rendait responsables de ses maux ces mêmes magistrats qui, dans leurs remontrances, en avaient fait souvent un tableau exagéré. De braves et vieux militaires auxquels un nouvel édit re-

254 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: fusait le prix de leurs services, se montraient fiers d'une origine plébéienne que la vanité de leurs jeunes colonels leur avait souvent reprochée. Les curés de campagne voyaient arriver le moment où les grandes dignités de l'Église pourraient récompenser la simplicité de leur foi et la constance de leur charité. Les gens de lettres rompaient leur ancienne alliance avec les hommes de la cour qui cherchaient à les humilier, et rangeaient au nombre des titres glorieux du tiers état les ouvrages immortels de plébéiens tels que Corneille, Racine, Molière, Boileau, La Fontaine, Voltaire et les deux Rousseau. On interrogeait l'histoire, on s'armait d'une haine nouvelle contre la féodalité. Il se formait dans les différentes villes principales du royaume des associations où l'on s'engageait à faire triompher la cause du tiers état, Tous les traits du ridicule étaient lancés contre les anoblis qui, par leurs prétentions, paraissaient désavouer leurs pères. On applaudissait avec transport, au théâtre, les vers et les maximes dans lesquels l'orgueil des rangs était confondu. Enfin le tiers état, dès les premiers jours où l'on rappela son nom, et où l'on voulut s'opposer à ce qu'il se maintint dans un rang où le cours des siècles l'avait fait monter. ressemblait, non à un parti qui réunit ses

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. forces, mais à une armée qui vient dicter des lois. Dès qu'il avait un tel sentiment de sa puissance, il devenait bien dangereux de la lui contester.

Il paraît que Necker ne vit pas, dans l'origine, l'inévitable et prochaine issue de ce combat. Quelle qu'en fût la violence, il espérait tout pacifier par une sorte de transaction. Des deux grandes prétentions qu'élevait le tiers état, c'est-à-dire, son doublement, et la délibération des ordres en commun, il croyait pouvoir adopter la première et rejeter la seconde. Il attachait beaucoup de prix à une faveur qu'il se proposait de rendre illusoire. Pour parvenir à ce but, dont les dangers devaient lui être démontrés par les progrès de l'effervescence générale, il fit rappeler par le roi l'assemblée des notables, qui, convoquée deux ans auparavant, paraissait déjà bien vieille à la nation. Il espérait la trouver docile à tous ses vœux : son nom y avait été tant de fois prononcé avec respect! Il n'en changea point la composition. Une série de questions relatives à l'organisation des états généraux fut soumise à cette assemblée, où le tiers état n'était représenté que par un petit nombre de maires tenant pour la plupart à la classe privilégiée.

Le tiers état attendit avec peu de sollici-

256 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: tude le résultat des délibérations de l'assemblée des notables. Pour se mettre en possession de ses droits, il n'avait qu'à vouloir, et il voulait: on lui avait appris à s'appeler la nation, et déjà il délibérait moins sur le rang qu'il occuperait dans les états généraux, que sur les moyens d'y établir des lois dignes du dix-huitième siècle. Soixante années de combats entre l'autorité royale et les parlemens avaient tout-à-fait décrié les constitutions du royaume. A force de les voir interpréter en sens contraire, on s'était convaincu ou qu'elles n'existaient pas, ou qu'elles ne valaient pas la peine d'être éclaircies. L'enthousiasme avec lequel on ne cessait de prononcer le mot de dix-huitième siècle, de siècle des lumières, avait jeté une rouille profonde sur tous les siècles antérieurs.

Dissérens écrits en saveur du tiers état. On se battait avec acharnement, et l'on raisonnait peu pendant les guerres civiles qui accompagnèrent la captivité du roi Jean et la démence de Charles VI, l'atroce frénésie de Charles IX, et les honteuses langueurs de Henri III. Mais on raisonna beaucoup à l'approche de la plus grande révolution que dût éprouver la monarchie. Les passions se plaisent aux résultats absolus: elles se croient sages en les adoptant. Les écrits qui furent publiés depuis la fin de 1788 jusqu'au mois de mai 1789, eurent un grand ca-

ractère de vigueur et d'audace. Il y en eut deux qui servirent de ralliement à tous les défenseurs de la cause populaire: l'un était l'Essai sur les privilèges, et l'autre avait pour titre: Qu'est-ce que le tiers-état? Leur auteur était l'abbé Syeyès.

Une marche abstraite et méthodique favorisait les progrès de la liberté de la presse: c'était le tiers état qui en avait fait la conquête. Par elle, il gagnait beaucoup plus de terrain que toutes les ligues des privilégiés ne pouvaient lui en faire perdre.

Le roi avait fait l'ouverture de l'assemblée des notables le 9 novembre 1788. Le discours qu'il prononça, et celui de Barentin, garde des sceaux, ne contenaient aucune révélation sur les intentions du gouvernement. Necker s'était réservé d'en être l'organe. Il s'étendit beaucoup sur les heureux changemens que deux siècles avaient apportés à la condition du tiers état, et exprima le vœu que cet ordre jouît d'une double représentation; mais il s'expliqua d'une manière fort ambigné sur la seconde question, c'est-à-dire, la délibération des états généraux par ordre ou par tête, et parut même incliner, à cet égard, pour la forme suivie dans les états de 1614. Les notables se divisèrent, comme ils l'avaient fait dans leur première assemblée, en six bureaux

258 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI: présidés par les princes. Pendant plusieurs jours ils s'occupèrent de recherches historiques qui devaient éclairer leurs travaux : ils semblaient reculer devant une grande difficulté. Le comte d'Artois et les princes des deux maisons de Condé s'étaient vivement prononcés contre les prétentions du tiers état.

A la séance du 28 novembre, le prince de Conti-s'adressa à Monsieur dans des termes assez remarquables: « Monsieur, dit il, je dois » à l'acquit de ma conscience, à la position » critique de l'État, et à ma naissance, de » vous faire observer que nous sommes » inondés d'écrits scandaleux qui répandent » de toutes parts dans le royaume le trouble » et la division. La monarchie est attaquée : » on veut son anéantissement, et nous tou-» chons à ce moment fatal, Mais, Monsieur, » il est impossible qu'enfin le roi n'ouvre pas » les yeux, et que les princes ses frères n'y » coopèrent pas. Veuillez donc, Monsieur, re-» présenter au roi combien il est important » pour la stabilité de son trône, pour les lois » et pour le bon ordre, que tous les nouveaux » systèmes soient proscrits à jamais, et que la » constitution et les formes anciennes soient » maintenues dans leur intégrité. Au reste, » Monsieur, quoi qu'il arrige, je n'aurai point » à me reprocher de vous avoir laissé ignorer

" l'excès des maux dont nous sommes acca" blés, et les dangers plus grands encore qui
" nous attendent; et je ne cesserai de former
" les vœux les plus ardens pour la prospérité
" de l'État et le bonheur du roi, qui en est
" inséparable."

Le roi ne vit pas sans humeur les princes du sang suivre une direction contraire à la sienne. Voici la lettre qu'il écrivit à Monsieur. « Je vous renvoie, mon cher frère, le papier » que le prince de Conti a remis au comité » hier. Après l'avoir examiné, j'ai trouvé que » l'objet dont il était question s'écartait abso-» lument de ceux pour l'examen desquels j'ai » assemblé les notables: ainși je défends aux » bureaux de s'en occuper, et ils doivent conti-» nuer leur travail ordinaire. M. le prince de » Conti, comme les autres princes de mon » sang, doivent s'adresser directement à moi, » et je les écouterai toujours avec plaisir quand » ils voudront me dire ce qu'ils croiront m'être » ntile. »

Des six bureaux de l'assemblée des notables, un seul, celui de Monsieur, se déclara pour la double représentation du tiers état; mais les autres ne l'avaient rejetée qu'à une faible majorité. Ainsi le tiers état apprenait qu'il avait, dans la noblesse et dans le clergé, 260 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: des partisans décidés à braver les longs ressentimens de leur ordre.

En apprenant le résultat de la seconde assemblée des notables, qui fut close le 12 décembre 1788, les défenseurs du tiers état montrèrent plus d'indignation que de crainte. Ce fut alors que parut se renouveler d'une manière solennelle l'antique alliance que les rois avaient contractée avec le peuple. Les grandes communes adressaient au roi des pétitions dans lesquelles étaient rappelés la politique et les bienfaits d'un grand nombre de ses prédécesseurs. C'était avec le sentiment d'une profonde affection, mais non avec humilité qu'on le pressait de suivre l'exemple de Louis-le-Jeune, de Philippe-Auguste, de saint Louis et de Philippe-le-Bel. Dans les divers écrits, on parlait du roi avec sensibilité, et de son ministre avec enthousiasme. Necker se tenait prêt à répondre à cet appel; cependant il gémissait de perdre la faveur et l'appui des deux premiers ordres : il s'efforcait de rester fidèle au rôle d'un modérateur, et ne voulait faire triompher le tiers état qu'à demi.

Le roi accorde la double représentation au tiers état, Le roi fit paraître, le 27 décembre 1788, une déclaration qui fut appelée résultat du conseil. Malgré l'avis des notables, il décida que les députés du tiers état seraient égaux

PRELUDE DE LA REVOLUTION. 261 en nombre aux députés des deux premiers ordres réunis. Il déclarait en même temps qu'il n'entendait rien changer à l'institution des trois ordres appelés à délibérer séparément. Un rapport de M. Necker, comme ministre d'État, contenait les motifs embarrassés de ces deux dispositions contradictoires. Cependant le tiers état affecta d'accepter avec reconnaissance les moyens qu'on lui fournissait de remporter une victoire complète. « Nous » saurons bien, disait-on, forcer la noblesse » et le clergé à une délibération commune. » Le roi et son ministre ont craint sans doute » de les irriter en nous accordant à la fois deux » faveurs signalées; mais l'une est la consé-» quence de l'autre : ils ont pris avec nous un » engagement qui les lie. »

Cependant, à dater du 27 décembre, l'enthousiasme pour les vertus et les lumières de Necker ne fut plus que simulé parmi les chefs du parti des communes. Ses précautions politiques leur avaient déplu: la marche oblique qu'il se proposait de suivre, leur paraissait tenir de la perfidie ou de la pusillanimité. Ils n'attaquaient point encore sa popularité: ils étaient résolus de la lui opposer à lui-même, et de l'étourdir à force de louanges.

A l'approche de leurs discordes civiles, les Français conservaient encore des traits tou262 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: chans de leur premier caractère. L'hiver de 1788 à 1789 fut un des plus rigoureux de tout le siècle : l'excès du froid suspendait différentes sortes de travaux, et gênait le transport des subsistances. La récolte n'avait point été abondante, et Necker avait peutêtre ajouté au mal en manifestant trop tôt ses alarmes. Le tableau de la misère était affreux dans la capitale, parce qu'elle avait reçu depuis les premiers troubles, ainsi que je l'ai dejà dit, un dangereux surcroît de population. L'animosité des partis, quoique vivement excitée, céda au désir commun de soulager le malheur. La religion mourante se ranima pour montrer de nonveaux prodiges de la charité, et la philosophie lui servit d'auxiliaire. Les greniers où les malheureux vivaient entasses, les grabats où ils étaient mal défendus des rigueurs de la saison, étaient visités en même temps par les défenseurs les plus fougueux des deux partis. Les haines qui avaient rompu la paix des familles se calmaient, ou du moins s'interrompaient auprès du lit de la souffrance. Il régnait une noble prodigalité dans les dons. L'archevêque de Paris, Juigné, y consacrait tout son revenu, et empruntait quatre cent mille francs pour un si digne emploi. Les curés le secondaient; plusieurs d'entre eux, et particulière-

ment les curés de Saint-André-des-Arts et de Sainte-Marguerite, suppléaient à la modicité des dons qu'ils pouvaient offrir, par l'activité de leurs soins: ils avaient inventé une combinaison d'alimens qui coûtait peu aux ouvriers, et facilitait à leurs bienfaiteurs les moyens de les nourrir. Dans plusieurs hôtels splendides on rassemblait, autour de larges fourneaux, des malheureux qui n'eussent point trouvé d'autre asile contre le froid.

Tous les dons qui se distribuèrent à cette époque n'eurent pas une source aussi pure. Le duc d'Orléans sit d'immenses libéralités, et sut même les accompagner de toutes les grâces de la bienfaisance; mais les complots dans lesquels il entra expliquent ou calomnient les sentimens dont il paraissait animé. On citait de lui mille traits de bonté, et peutêtre dejà respirait-il le crime. Les Parisiens, dont il avait été long-temps la risée, commencèrent à voir en lui un digne descendant de Henri IV.

Bientôt toute la nation est en mouvement : Élections. il s'agit de procéder à l'élection des députés aux états généraux. Necker et les notables avaient eu recours à une sage précaution en établissant deux degrés pour les élections : les premières assemblées nommaient les électeurs, et ceux-ci nommaient les députés. Ce

264 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: fut alors que l'orgueil de la nation put paraître légitime : ceux qui briguaient ses suffrages étaient dignes de les tenir long-temps incertains. Le barreau, la chaire, l'établissement des assemblées provinciales, seul résultat de l'assemblée des notables qui se fût consolidé au milieu des discordes intestines; enfin l'institution récente des clubs, réunions empruntées de l'Angleterre, et qui devaient bientôt porter une atteinte funeste au caractère national, avaient beaucoup répandu le talent de la parole. Ce qui multipliait le plus les effets de l'éloquence, c'est qu'il y avait de la sincérité dans les âmes. On avait extrêmement simplifié les principes de la législation en les rendant absolus. Un ton tranchant couvrait des connaissances superficielles : avec vingt ou trente axiomes on confondait tout le savoir des vieux publicistes. Les mots expérience et routine étaient devenus parfaitement synonymes. On n'invoquait un peu l'histoire que pour ne pas professer ouvertement l'ignorance. Des vertus héréditaires, perfectionnées par des vertus nouvelles qu'on devait aux progrès de la bienveillance sociale; le mélange heureux des grâces de la politesse avec la chaleur des sentimens, des traits vifs et lumineux, des développemens faciles, beaucoup de candeur

et beaucoup d'esprit; tous ces dons, répartis

PRÉLUDE DE LA BÉVOLUTION. entre un grand nombre de députés, promettaient du bonheur à la France et des consolations à son roi. Mais des deux partis qui allaient se combattre, l'un ne sentait pas assez ce que le dix-huitième siècle commandait, et l'autre comptait pour rien les leçons de tous les siècles antérieurs. Tous les choix prouvaient que le combat serait bien engagé, bien soutenu: on ne craignait pas qu'il fût sanglant. « C'était, disait-on, par défaut de lumières » que le sang avait été versé dans les divers » troubles de la France. Quand les mois sont » bien définis, les haines doivent s'éteindre. » Les ambiguïtés théologiques conduisaient » à des meurtres; mais il n'est pas de pas-» sions qu'on ne puisse dompter avec la » logique de Condillac. »

En différens bailliages, les nobles élurent pour leurs représentans des partisans déclarés de la cause populaire. C'était surtout à Paris et dans le Dauphiné que la noblesse avait montré cet esprit de paix et de désintéressement. Les curés, que favorisait le système de Necker, avaient réussi en divers lieux à l'emporter sur leurs évêques ou sur d'opulens bénéficiers. La noblesse de Bretagne, cédant aux dangereuses inspirations de l'orgueil et de la haine, avait pris le parti de ne pas envoyer de députés aux états généraux. Le

266 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: résultat de toutes les élections offrait une majorité imposante pour le parti démocratique.

Le comte de Mirabeau.

Les élections de la Provence avaient été fort orageuses. Cette province venait d'obtenir, ainsi que le Dauphiné, le rétablissement de ses anciens États. Le comte de Mirabeau s'v était présenté : ses désordres avaient retenti dans tout le royaume; ils étaient particulièrement connus dans la Provence, d'après les plaintes trop légitimes que sa femme avait portées contre lui devant le parlement d'Aix. Ce même procès lui avait fourni une occasion de produire ses talens : on en connaissait l'étendue, on en craignait l'usage. Depuis plusieurs années il s'était fait, sans mission, un homme public, afin de racheter ou de couvrir les excès de sa vie privée. Il paraissait un censeur austère des opérations des ministres, lors même qu'il en était un adroit complaisant. Peu d'hommes le surpassaient en instruction politique, aucun ne l'égalait en véhémence. Comme ses vices tenaient à la violence des passions, il en tirait parti pour augmenter ses moyens de séduire. Les défauts même de son esprit aidaient à ses succès. Privé de goût, il se livrait à cette bizarre audace d'expressions qui usurpe les honneurs de l'originalité. Il ne pouvait plus espérer de consideration; mais, puisque tout s'agitait, il

267 PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. pouvait encore espérer de la puissance, et même de la gloire. Lorsque, par son impétuosité, il prenait de l'empire sur les esprits, il en conservait sur le sien : dans le tribun on apercevait l'homme d'État. On sentit d'abord combien il était dangereux; on comprit ensuite combien il était nécessaire. Sa conduite dans les élections de la Provence révéla toute sa force et son adresse. Repoussé des nobles, il chercha un refuge auprès du tiers état, et il en devint l'idole. Il tint sans cesse en mouvement la multitude, et ne lui laissa commettre que les excès qui servaient à ses desseins. La ville de Marseille avait été troublée par une vive émeute pour les subsistances; tous les magistrats étaient déconcertés : Mirabeau seul calma le peuple, et réussit à lui faire comprendre de bons raisonnemens sur ce sujet difficile; mais en même temps il tonnait contre les nobles. Voici un fragment remarquable d'un discours qu'il adressa au tiers état de la Provence :

« Généreux amis de la paix, j'interpelle ici » votre honneur, et je vous somme de décla-» rer quelles expressions de mon discours » ont attenté au respect dû à l'autorité royale » ou aux droits de la nation?..... Nobles Pro-» vençaux, l'Europe est attentive : pesez votre 268 LIVRE XVIII, REGNE DE LOUIS XVI:

- » réponse. Hommes de Dieu, prenez garde;
  » Dieu vous écoute.
- » Que si vous gardez le silence, si vous vous » renfermez dans les vagues déclamations que » vous avez lancées contre moi, souffrez que » j'ajoute un mot.
- » Dans tous les pays, dans tous les àges, » les aristocrates ont implacablement pour-» suivi les amis du peuple; et si, par je ne » sais quelle combinaison de la fortune, il » s'en est élevé quelqu'un dans leur sein, c'est » celui-là surtout qu'ils ont frappé, avides » qu'ils étaient d'inspirer la terreur par le » choix de la victime. Ainsi périt le dernier » des Gracques par la main des patriciens; » mais, atteint d'un coup mortel, il lança de » la poussière vers le ciel, en attestant les » dieux vengeurs; et de cette poussière na-» quit Marius: Marius, moins grand pour » avoir exterminé les Cimbres que pour avoir » abattu dans Rome l'aristocratie de la no-» blesse.
- » Mais vous, communes, écoutez celui qui » porte vos applaudissemens dans son cœur » sans en être séduit. L'homme n'est fort que » par l'union; il n'est heureux que par la » paix. Soyez fermes, et non pas opiniatres; » courageux, et non pas tumultueux; libres,

» mais non pas indisciplinés; sensibles, mais
 » non pas enthousiastes.

Le discours dont je viens d'extraire ce passage fut lu et admiré dans toutes les parties du royaume. Je m'étonne que des hommes qui se livraient plus que jamais à tous les rêves de la bienveillance, à qui toute idée de proscription et de meurtre faisait horreur, n'aient pas regardé comme une effrayante nouveauté d'entendre faire l'éloge des vengeances de Marius, de ce sanguinaire rival du sanguinaire Sylla. C'est une menace, disait-on; mais il est dangereux que l'esprit s'habitue à des menaces épouvantables.

Si quelques mots proférés par l'esprit de parti, si beaucoup d'intrigues et quelques violences chagrinaient un moment les esprits, l'enthousiasme renaissait à la vue des instructions que les différens bailliages avaient données à leurs représentans. Dans les cahiers même des ordres privilégiés, presque tout se ressentait de l'esprit de bienveillance, dont l'impulsion était devenue irrésistible. Le clergé, en se plaignant des philosophes, exprimait plusieurs des vœux de la philosophie, et sanctionnait, au nom de l'Évangile, cette tolérance dont le mot l'avait si long, temps offensé. Ce corps faisait le sacrifice de ces priviléges pécuniaires pour la défense desquels

Cahiers des trois ordres.

270 LIVRE XVIII, RÈGNE DE LOUIS XVI: il venait de se joindre à tous les adversaires du gouvernement. La noblesse se montrait de même disposée à céder à la nation ce qu'elle avait jusque-là refusé au roi. Les deux ordres privilégiés, malgré tous les témoignage d'un respect affecté pour les constitutions du royaume, appelaient des changemens qui en eussent altéré ou déplacé toutes les bases. Ils s'accordaient à demander le retour périodique des états généraux, et la responsabilité des ministres. C'était surtout dans les cahiers du tiers état qu'on remarquait un ensemble de principes hardis. La manière dont s'étaient rencontrés, en plusieurs points, vingt mille électeurs qui, en huit jours, avaient tracé le plan d'une constitution, paraissait un éclatant témoignage du haut degré de civilisation où la France était parvenue. L'apparente unanimité des vœux en faisait oublier la hardiesse; on ne voulait pas voir de révolution là où un combat ne semblait pas possible. Cependant la réflexion faisait découvrir de graves différences entre les instructions que les députés du tiers état avaient reçues de leurs commettans: les uns avaient respecté des limites tracées par Montesquieu; les autres s'étaient égarés avec J.-J. Rousseau dans un état politique idéal; quelques-uns avaient consulté l'abbé de Mably, cet exclusif

et froid admirateur des institutions de Sparte et de Rome. Ici c'était la constitution anglaise qui était présentée comme modèle, et là c'était celle des États-Unis de l'Amérique. Dans la plupart de ces cahiers on montrait plutôt de l'affection pour le roi que des principes monarchiques: on voulait à la fois lui donner du bonheur et lui ravir de l'autorité. Louis XVI, depuis le commencement de son règne, s'était conduit de manière à faire penser que de tels vœux n'étaient pas contradictoires. Il était peu de ces cahiers où l'on ne se fût imposé la tâche de saper les derniers restes du régime féodal; mais dans ceux-ci on conservait quelque existence à la noblesse, et dans les autres on lui enlevait jusqu'à ses plus faibles prérogatives. Le sentiment religieux n'était nulle part exprimé avec chaleur, et l'on pouvait s'apercevoir que, de tous les philosophes du siècle, aucun n'avait exercé un empire plus général que Voltaire. Les réformes de l'ordre judiciaire y étaient présentées d'une manière effrayante pour les parlemens. Ces ébauches de constitution se ressentaient peu de la diversité d'intérêts qui pouvait diviser les provinces; toutes les classes de Français tendaient à s'unir par des liens plus intimes. Je crois que l'on ne trouverait pas dans les fastes du monde une époque où

. 272 livre xviii, règne de louis xvi: l'on ait autant parlé de sacrifices, où même on les ait offerts avec plus de sincérité. La vile doctrine qui fonde la morale sur l'intérêt personnel, avait été récemment professée avec un succès déplorable, et cependant on était bien éloigné d'en faire la règle de ses vœux. Il était réservé aux Français de causer une partie de leurs malheurs par l'excès même du désintéressement : c'est un genre de vertige dont on trouve peu d'exemples dans l'histoire 1. Combien n'eût-il pas été à souhaiter que, devançant les leçons de l'expérience, ces électeurs eussent donné à leurs représentans des préceptes de la nature de ceux-ci : « Faîtes » peu de lois; ne dédaignez pas toutes les lois » anciennes; méritez que les vôtres soient » long-temps respectées, en les appliquant » bien aux lieux, aux climats, aux personnes. » Dans vos innovations politiques, appuyez-» vous sur l'expérience de l'Angleterre toujours » monarchique, et non sur celle d'une républi-» que du Nouveau-Monde. Méditez l'Esprit » des Lois, et oubliez les hypothèses inapplica-» bles du Contrat Social. Ne faites pas du peu-» ple français un peuple nouveau; ménagez » ses qualités aimables, elles sont presque des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un grand esprit de sagesse se faisait remarquer dans les cahiers rédigés par MM. Mounier et Malouet.

### PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION. 2

vertus: respectez le temps; il se venge de
tout ce qu'on fait sans le consulter. Le plus
souvent les lois ne sont bonnes que lorsqu'un
siècle entier les a mûries. Ne vous y trompez pas, tout ce qui est dans l'opinion n'est
pas encore dans les habitudes; craignez d'irriter vos successeurs en ne leur laissant
rien à faire; car, pour agir à leur tour, ils
renverseront votre ouvrage. Vous triompherez facilement de la résistance des deux
ordres, mais tout est perdu si vous devez ce
succès au secours de la multitude.

FIN DU SIXIÈME ET DERNIER VOLUME.

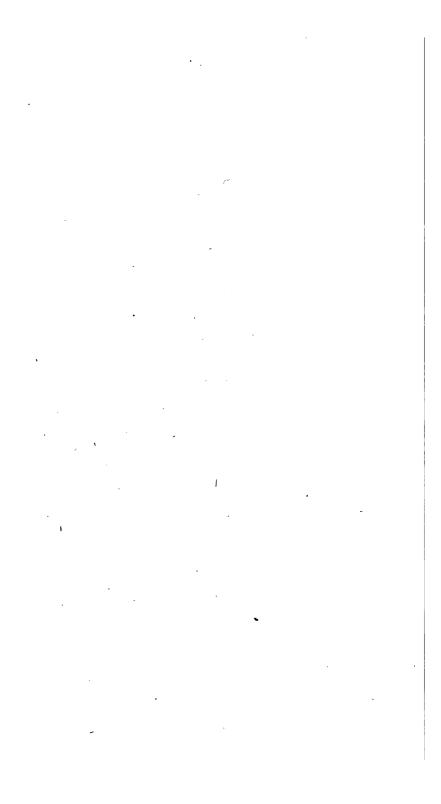

# **TABLE**

## DES SOMMAIRES DE CE VOLUME.

# LIVRE DIX-SEPTIEME.

TABLEAU DES MŒURS, DES LETTRES, DES SCIENCES ET ARTS, DU COMMERCE, etc., AVANT LA RÉVOLUTION.

Dispositions des esprits après la paix de 1783, page 1. — Calonne contrôleur général, 3. — Ouvrage de Necker sur l'administration des finances, 7. — Calonne prépare le roi à une grande mesure, 11. — Tableau de la cour, 18. — Le roi, ibid. — La reine. ibid. — Société intime de la reine, 20. — Extrême mobilité des modes, 23. — Diverses observations sur les mœurs, 25 — La noblesse est moins respectée. les classes intermédiaires s'élèvent, 26. — Politesse, aménité de la conversation, 28. — Sculpture, 30. — Architecture. Monumens divers, ibid. — Musique, 32. — Jardins anglais, 33. — Philosophie, 34. — Diderot, 35. — D'Alembert, 37. — Condorcet, ibid. - Bailly, 38. - Thomas, 39. - Vicq-d'Azir, ibid. -La Harpe, 40. — Marmontel, ibid. — Chamfort. 41. — Gaillard, ibid. — L'abbé Raynal, 42. — Bernardin de Saint-Pierre, 44. - L'abbé Barthélemy. 45. - Poésie, 46. - L'abbé Delille, 48. - Lebrun, 49. - Ducis, 50. - Parny, ibid. - Colin d'Har-

leville, 51. — Comédie du Mariage de Figaro, 52. - Voyages, 56. - Voyage autour du monde, 59. - Bougainville, ibid. - Voyages des savans pour observer le passage de vénus sur le soleil, 60. — Les trois voyages de Cook, 62. — Voyage de La Pérouse, 67. — Chimie, 75. — Lavoisier, 76. — Invention des ballons par les frères Montgolfier, 78. — Nouveau genre de ballon inventé par Charles, 79. - Ascension aérostatique de Pilâtre de Rosier, 82. - Ascension de Charles dans le jardin des Tuileries, 83. — Blanchard passe le Pas-de-Calais en ballon, 88. — Magnétisme animal, 91. — Mesmer, ibid. — Esprit du barreau. Influence de différens procès sur l'opinion, 95. — Tiers état, commerçans avocats, 96. — Curés, 97. — Procès du collier, 107. — Préparatifs de Calonne pour l'assemblée des notables, 121. — L'assemblée des notables est convoquée, 128.

# LIVRE DIX-HUITIÈME.

PRÉLUDE DE LA RÉVOLUTION.

Mort du comte de Vergennes, page 139. — Discours du roi à l'ouverture de l'assemblée des notables, ibid. — Discours de Calonne, 140. — Les notables se déclarent contre Calonne, 147. — Séance des notables, du 12 mars 1787, 151. — Disgrâce de Calonne, 153. — Séance des notables, du 27 avril 1787, 155. — Clôture de l'assemblée des notables, 25 mai 1787, 156. — Impôt du timbre présenté au parlement de Paris, 162. — Portrait de d'Éprémesnil, 166. — Portrait de Duport, 167. — Le parlement demande les états généraux, 169. — Exil du parlement à

Troyes, 173. - Tableau de l'Europe en 1787 et 1788, ibid. - Mort du grand Frédéric, ibid. -Portrait de Frédéric-Guillaume, 174. — Joseph II, 175. — Voyage de Catherine II dans la Crimée, 176. — La Porte déclare la guerre à la Russie, 182. — Traité de commerce entre la France et la Russie, ibid. — Expédition de Gustave II. Il marche sur Pétersbourg, 184. — Prise d'Oczakoff par les Russes, 188. — Politique de Pitt, ibid. — Révolution de la Hollande, 190. — Traité de commerce entre la France et l'Angleterre, 192. — Intrigues de l'Angleterre en Hollande, 194. — Intrigues de l'épouse du stathouder, ibid. — Commencemens de guerre civile en Hollande, 197. — L'épouse du stathouder est arrêtée dans un voyage. Signal de la guerre, 198. - Expédition du duc de Brunswick en Hollande, 201. — Prise des villes d'Utrecht et d'Amsterdam par le duc de Brunswick, 203. — Changemens dans le ministère, 207. — Le parlement de Paris est rappelé, 210. — Séance royale du 19 novembre 1787, 214. — Exil du duc d'Orléans, 216. — Édits pour l'établissement des grands bailliages et d'une cour plénière, 220. — Protestation du parlement de Paris, 223. — Arrestation de d'Eprémesnil au sein du parlement, 228. — Désordres de l'administration, 232. - Troubles de la Bretagne, 234. - Réclamations de la province de Dauphiné, 236. — Représentations du clergé de France contre l'édit de la cour plénière, ibid. — Conduite imprudente du clergé, 237. — Le roi renonce à l'établissement d'une cour plénière, et promet les états généraux pour le 1er. mai 1789, 238. - Renvoi de Brienne. Necker est rappelé au ministère, 240. - Rentrée du parlement. Tumulte, émeutes, 245. — Plan de Necker pour la formation

des états généraux, 248. — Le parlement de Paris réclame la forme des états de 1614, 249. — Vives disputes entre le tiers état et les deux autres ordres, 251. — Seconde assemblée des notables, 255. — Différens écrits en faveur du tiers état, 256. — Le roi accorde la double représentation au tiers état, 260. — Élections, 263. — Le comte de Mirabeau, 266.

- Cahiers des trois ordres, 269.

FIN DE LA TABLE DU SIXIÈME ET BERNIER VOLUME.

# TABLE GÉNERALE

# DES MATIÈRES

CONTENUES

## DANS CET OUVRAGE.

#### A

A EBOSTATS. (Voyez Ballons.)

Agiotage (l'); date son origine du système de Law, I, 261 et suiv. — S'empare de l'administration du duc de Bourbon, II, 7.

Agoust (le marquis d'), capitaine, des Gardes-Francaises, arrête Goislard et d'Eprémesnil au sein

même du parlement, VI, 229.

Aguesseau (d'), procureur général au parlement de Paris, se déclare contre la bulle Unigenitus, I, 81. Se rapproche du duc d'Orléans, concurrent pour la régence, 89-103. Attaque le testament de Louis XIV, 115. Sa conduite modérée dans le conseil de conscience créé par le régent, 121-127. Est fait chancelier; son portrait, 147. Combat le système de Law; est exilé, 274. Son rappel, 295. S'oppose aux prétentions du cardinal Dubois; est exilé de nouveau, 329. — Est rappelé, II, 73. Les sceaux lui sont rendus, ibid. Négocie avec le parlement pour la cour; déplaît aux deux partis, 83. Resté au conseil, devient étranger aux grandes combinaisons de l'état et aux intrigues de la cour, 253. — Sa retraite et sa mort, III, 172.

Aignan (le duc de Saint-), ambassadeur de France; sa fuite d'Espagne, et dangers qu'il court, I, 251.

Aiguillon (le duo d'), aidé des milides bretonnes, bat les Anglais à Saint-Cast, III, 323. — Reproches et railleries des Bretons à son sujet; il cherche à s'en venger. Affaire de La Chalotais, IV, 103 et suiv. Son procès, 230. Il est nommé ministre des affaires étrangères, 256. N'empêche pas le partage de la Pologne, 276. Fait arrêter ou exiler les agens secrets de Louis XV qui ont pris part aux affaires de ce pays, 302. Son renvoi, 327. — Fin de son procès avec La Chalotais, VI, 3.

Albéroni (l'abbé). Son origine; causes de sa fortune, I, 73. Accusé d'avoir trahi la princesse des Ursins; comment il se justifie, 80. Administration et intrigues de ce ministre espagnol, 168. Il est fait cardinal, 175. Ses projets pour culbuter le régent de France et rétablir le fils de Jacques II sur le trône d'Angleterre; ses entreprises et fittrigues à ce sujet; il réconcille Charles ATP et le car Pierre pour leur faire exécuter son plan; attaque la Sicile, 182-197. Menace l'Angleterre; 250. Eclate contre la France, 251. Espérances de ce ministre, 252. Ses déclarations et manifestes, 256. Il échoue partout à la fois, 257. Le régent démande son renvoi; il est chassé de l'Espagne; blassesse de ce prélat : il se retire à Rome, 260 et suiv.

Alembert (d'). Ses travaux et découvertes en mathématiques. Son origine; il publie l'Encyclopédie, III, 78 et suiv. Son discours préliminaire de l'Encyclopédie, 86. Sa correspondance avec Voltaire, 133. — Ses derniers travaux académiques remplis d'alusions frivoles; s'a mort, VI, 37.

Alexis, fils aîné du czar Pierre. Son procès et sa mort, I, 192 et suiv.

Amelot, ministre des affaires étrangères, II, 169. Est renvoyé, 252.

Amérique (l'). Causes de la scission de ses colonies avec leur métropole, IV, 167. — Tableau général des causes de la guerre d'Amérique : plan du lord Bute sur les colonies anglaises; bill du thé pour

les colonies; insurrection de Boston et de la province de Massachusset, V, 41 et suiv. Congrès américain; déclaration des droits, 51. Combats des insurgens, 56 et suiv. Washington reprend Boston sur les Anglais, 61. Divers succès des Américains, 63. Expédition du Canada, 65. Déclaration de l'indépendance des États - Unis, 68. Arrivée de Francklin en France, 84. Répart de La Fayette pour l'Amérique, 86. Revers des insurgens amémeans, 88. Washington sauve Philadelphie, 93. Antres revers : Philadelphie menacée de nouveau et conquise, 97. Expédition de Burgoyne dans le mard de l'Amérique, 102. Gruanté des Sauvages alliés des Anglais, ibid. Succès et revers de Burgoyne; l'armée anglaise prisonnière à Saratoga; tiédeur des Américains, 105. Débats au parlement d'Angleterre sur l'indépendance de l'Amérique, 114. Il refuse de la reconnaître, 121. Elle est recomnue par la France, 122. Expédition du comte d'Estaing dans l'Amérique septentrionale, 164. Victoire de Washington à Montmouth, 165. Mauvais succès de l'expédition de Rhode-Island, 167. Prise de la Dominique; perte des fles Sainte-Lucie et Saint-Pierre, 472. Funeste combat de Sainte-Lucie, 173. Conquête de Pile Saint-Vincent et de la Grenade . 184. Funeste expédition de Savanah, 187. Evacuation de Rhode-Island par les Anglais, 191. Langueur des insurgens; ses causes, 203. Prise de Charles-Town par les Anglais, 204. Bataille de Cambden, 206. Trabison d'Arnold, 208. Demande de secours à la France, 230. Divers combats des Anglais et des Américains dans les Carolines et dans la Virginie, 237. Plan d'opérations contre le général Cornwallis, 238. Siége d'Yorck-Town, prise de cette ville; capitulation de Cornwallis, 242-244. Traité de paix entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, 286. Fermeté et désintéressement de Washington; son discours et ses adieux au congrès, 288 et suiv. Résultats généraux de cette guerre, 315.

Angleterre. Mort de la reine Anne; premières entreprises du prétendant, I, 64. Troubles de ce royaume, 160. Le prétendant se dispose à passer en Angleterre; Stairs veut le faire assassiner, 163. Le complot est déjoué, 165. Le prétendant échoue dans son entreprise sur l'Ecosse, 167. Le roi Georges recherche l'alliance de la France, 168. Traité de 1717 entre les deux puissances, 176. Intérêts et politique du roi, 178. Cette puissance cherche à tromper la France par une apparente modération, 197. Flotte anglaise en Sicile; journée décisive pour la domination maritime des Anglais, 249. — Galme de cette puissance pendant la guerre de 1733, II, 160. Son premier ministre Walpole, ibid. Guerre sourde avec l'Espague; médiation de la France; convention du Pardo, rejetée du peuple anglais, 183 et suiv. Secours donnés à Marie-Thérèse dans la guerre de la Succession d'Autriche, 230 et suiv. Menaces contre les colonies françaises et espagnoles, 247. Entrée de l'amiral Mathews dans le port de Naples, 257. Projet de descente des Français en Angleterre, en faveur du prétendant; il est abandonné, 265 et suiv. Perte de la bataille de Fontenoi, 300. Expédition du prince Edouard, fils du prétendant, en Ecosse et en Angleterre, 315 et suiv., 343 et suiv. Barbarie des vainqueurs après la défaite et la fuite du prince, 349. Supplice de ses partisans; dévasta-tion de l'Écosse, 351. Coup d'œil sur cette puis sance, après la guerre de 1746, 356. Elle réussit à faire rétablir le stathoudérat dans la maison d'Orange; donne des secours aux Hollandais contre la France, 360 et suiv. Affaires maritimes; expédition de l'amiral Anson; prise de Louisbourg, 373 et suiv. Tentative sur les côtes de France; seconde victoire maritime, 378. Politique de l'Angleterre dans la guerre de l'Inde, 382. — Caractère de l'esprit philosophique dans ce royaume; adversaires et défenseurs de la révolution, III, 32 et suiv. La cour de Saint-James fait arrêter et renvoyer de

France le prétendant, 160. Les Anglais veulent la guerre; Pitt et Fox; affaires des Indes, 208 et suiv. Agressions en Canada; assassinat de Jumonville, 215. Défaite à Port-Mahon; procès de l'amiral Bing, 230 et suiv. Révolution dans le ministère; impulsion donnée par Pitt; rupture de la convention de Closter-Severn, faite par le duc de Cumberland; secours donnés à la Prusse; succès de l'armée hanovrienne, 307 et suiv. Descente sur les côtes de France; bâtimens incendiés à Cherbourg et à Saint-Malo; défaite à Saint-Cast, 322. Victoires contre les escadres de Toulon et de Brest, 341. Prise de la Guadeloupe et de Québec; des truction des établissemens français sur la côte d'Afrique, 344. Mort du roi George II; démission de Pitt; négociations, 362. Paix de 1763, 367. — Situation politique de ce pays, IV, 160. Influence des philosophes écossais, 162. Prospérité des finances de l'Angleterre, 165. Premières causes de la scission des colonies anglaises, 167. Bill du timbre, 171. Sa révocation, 175. Dispositions des puissances contre le vasselage maritime des Anglais, 177 et suiv. — Situation politique de l'Angleterre; plan de lord Bute sur les colonies anglaises, V, 42. Lord North; bill du thé pour les colonies; ses suites, 44. Famine de l'Inde, et procès du lord Clive, 45. Insurrection et congrès des Américains; discours de lord Chatam au parlement à ce sujet, 48 et suiv. Les Anglais chassés de Boston, dont ils s'étaient emparés, 61. Expédition du Canada, 65. Débats au parlement sur l'indépendance des Etats-Unis, 77. Personnages distingués du parti de l'opposition, 79. Opérations du général Howe dans l'Amérique septentrionale, 90. Expédition de Burgoyne dans le nord des États-Unis; capitulation de l'armée anglaise qui se rend prisonnière à Saratoga, 102 et suiv. Débats au parlement sur l'issue de cette guerre, 109 et suiv. Il refuse de reconnaître l'indépendance des États-Unis, 121. Guerre d'Amérique; combat d'Ouessant sous les ordres

de l'amiral Keppel, 156. Perte de la Dominique; prise de Sainte-Lucie et Saint-Pierre, 172. L'Angleterre rejette la médiation de l'Espagne, qui lui déclare la guerre, 179. Menace d'une descente des eseadres française et espagnole réunies, 182. Affaire de Savanah, 187. Evacuation de Rhode-Island, 191. Perte du Sénégal, 192. Menaces contre la Hollande, 194. L'amiral Rodney bat une escadre espagnole et ravitaille Gibraltar, 196; et perd plusieurs batailles contre le comte de Guichen, 198 et suiv. Prise de Charles-Town par Cornwallis, 204. Bataille de Cambden, 206. Situation intérieure de l'Angleterre, 212. Sédition excitée à Londres par lord Gordon, 213. L'escadre de Hood battue sur la mer des Antilles, 233. Perte de l'île de Tabago, 234. Divers combats avec les Américains dans les Carolines et dans la Virginie, 237. Plan d'opération contre le général Cornwallis, 238. Il est battu dans la baie de Chesapeack, 241; et à Yorck-Town, 242. Capitulation de ce général, 244. Perte de l'île de Saint-Eustache, 245; de toutes les colonies hollandaises, 247; de l'île de Minorque et du fort Saint-Philippe, 249. Bataille ayec les Hollandais à Doggers-Banck, 251. Plaintes contre les ministres; renouvellement du ministère; triomphe complet du Wighisme, 254 et suiv. Victoire navale contre l'amiral de Grasse, dans le canal de Sainte-Lucie, 262. Bataille gagnée par Rodney et Samuel-Hood contre le comte de Grasse, dans le canal de Sainte-Lucie, ibid. Ils emmènent l'amiral français en Angleterre, où il est l'objet d'une admiration et d'un enthousiasme excessifs, 268. Les Anglais sont assiégés dans Gibraltar; bravoure du gouverneur Elliot; incendie des batteries flottantes des alliés; la place est ravitaillée malgré la présence de leur escadre; le siége est repris; mais la paix vient arrêter tous les travaux, 270 et suiv. Affaires des Indes orientales; conquête des établissemens hollandais sur la côte de Sumatra; batailles navales livrées par l'amiral Suffren à l'amiral Hugues; ravages des états de Tippoo-Saib; perte de la bataille de Gondelour, 279 et suiv. Traité de paix avec les États-Unis, dont l'indépendance est reconnue, 286. Autre avec la France, l'Espagne et la Hollande, 299. Ligue parlementaire contre les ministres à l'occasion de cette paix; changemens dans le ministère, 304 et saiv.

Anquetil. Voyage de ce savant dans les Indes, VI,

57.

Anson (l'amiral). Son expédition; détails à ce sujet, II, 374.

Antilles (les). (Voyer Marine et Colonies.)

Antin (le duc d') préside le conseil de l'intérieur sous la régence, I, 121. — S'intéresse pour Chauvelin disgracié; est exilé, II, 170.

Antoinette, reine de France. (Voyer Marie-Antoi-

nette.)

Arçon (le chevalier d')., ingénieur distingué; son projet pour l'attaque de Gibraltar mis au rang des grandes découvertes du génie militaire, V, 271. Essai de ses batteries flottantes; elles sont incendiées; valeur héroïque et présence d'esprit qu'il déploie dans, ce désastre, 275 et suiv. Il fait continuer le siége sur un nouveau plan, 278.

Argens (le marquis d'), écrivain irréligieux; ses

Lettres juives, III, 89.

Argenson (d'), lieutehant de police, entre dans les conseils créés par le régent, I, 121. Son caractère, ses services; il est nommé garde des sceaux, 204. Conseille la réduction à moitié des actions de la banque de Law; mécontentement du public et du parlement; révocation de l'édit rendu à ce sujet, 293 et suiv. Sa disgrâce, son exil, sa mort, 295.

Argenson (le marquis d'), fils du précédent, ministre des affaires. étrangères, II, 253. Ses connaissances, ses principes; injustement surnommé la Béte, 254. — Favorise l'esprit philosophique, III, 58.

Argenson (le comte d'), frère du précédent, mi-

nistre de la guerre, contribue au réveil de la France, II, 254. Est calomnié à l'occasion de la mort de la duchesse de Châteauroux, 291. — Soutient le clergé contre le parlement, et protége en secret les philosophes, III, 167. Sa rivalité avec Machault, 186. Il inspire au roi le goût des monumens utiles; on lui doit l'École militaire, les Champs-Élysées, 198. Sa résistance au parlement et à madame de Pompadour, et son empressement pour le dauphin; causes de son exil, 266.

Arlandes (le marquis d'). Son ascension aérostatique avec Pilâtre de Rosier, VI, 82.

Armée. Plans de réforme du comte de Saint-Germain, IV, 356. — Essai malheureux d'un nouveau système de discipline, V, 18. Modification de ce système par le prince de Montbarey, ibid. — Un règlement du marquis de Ségur pour l'amélioration du sort des officiers de fortune est détourné de son but, VI, 98. Scission secrète dans l'armée à l'occasion de la réserve exclusive des grades militaires aux nobles, ibid.

Arnold, officier américain; sa bravoure, V, 104. Nommé gouverneur de Philadelphie, il trahit ses compatriotes, et passe à l'ennemi, 208 et suiv. Son incursion dans la Virginie; belle réponse que lui fait

un prisonnier américain, 238.

Artois (le comte d'). Son duel avec le duc de Bourbon; fâcheuses dispositions du public à son égard, V, 140. Il paraît à l'expédition de Gibraltar; ses prodigalités, 271. — Protége Calonne, VI, 6. Sa rupture avec la reine Marie-Antoinette, 22. Membre de l'assemblée des notables, 132. Y défend les projets de Calonne, 149. Le peuple de Paris l'accable d'outrages, 172. Il se déclare contre les prétentions du tiers état, 258.

Arts. (Voyez Tableau des ).

Assas (le chevalier d'). Son noble dévoument, III, 353.

Assemblée des notables. Préparatifs de Calonne pour

sa convocation, VI, 121. Elle est convoquée, 128. Liste de ses membres, 131 et suiv. Son ouverture; discours du roi et de Calonne, 139 et suiv. Elle se déclare contre les plans du controleur général, 147. Vote l'impôt territorial et celui du timbre; invite le roi et les princes à faire des réductions dans leurs maisons et leurs dépenses, 155. Clôture de ses séances; résumé de ses travaux, 156 et suiv. Le prestige qu'elle a causé se dissipe bientôt, 161. Seconde assemblée convoquée pour l'organisation des états généraux, 255. Discours d'ouverture; délibérations, 257. Elle rejette la double représentation réclamée pour le tiers état; sa clôture, 259.

Auguste II, roi de Pologne et électeur de Saxe, prince aimable et voluptueux; sa mort, II, 121 et suiv.

Auguste III, reconnu roi de Pologne, II, 128. Réussit à contenir les factions; rôle qu'il joue dans la guerre de la succession d'Autriche, 200. Abandonne Dresde, 314. Y rentre; est considéré malgré ses défauts, 354. Sa fille mariée au dauphin, 359.

Autriche (l') accède à la triple alliance entre la France et l'Angleterre, I, 199. Acquiert la Sicile en échange de la Sardaigne, 264. — Etablissement de la compagnie d'Ostende; rapprochement avec l'Espagne, II, 94. Traité de Vienne, 96. Eclat et succès de l'ambassade du duc de Richelieu à Vienne, 97. Vraies dispositions de cette cour, 98. Opérations militaires sur le Rhin; perte du fort de Kehl et de Philipsbourg, 143 et suiv. Autres en Italie; perte des Deux-Siciles et d'une partie de la Lombardie, 151 et miv. Négociations, signature et conditions des préliminaires, 162. Traité définitif, 168. Guerre contre les Turcs; revers constans des Autrickiens, paix honteuse, 186 et suiv. Mort de l'empereur Charles VI; portrait de Marie-Thérèse sa fille et son héritière; prétendans à la succession d'Autriche, 205. Bataille de

Molwitz, 209. Premiers succès des armées alliées et de leurs négociations, 213. Elles entrent en Bohème au lieu d'aller droit à Vienne ; principe de cette première faute, 215. Assaut et prise de Prague, 216. L'électeur de Bavière, empereur sous le nom de Charles VII, 217. Marie-Thérèse se rend aux états de Hongrie, ibid. Dévouement des Hongrois, 219. Les Autrichiens entrent en Bavière, 220. Prise d'Egra; activité du prince Charles de Lorraine, 222. L'Angleterre prend le parti de Marie-Thérèse, et y attache le roi de Sardaigne ; Fleury veut négocier , Marie-Thérèse le joue, 230-231. Paix de Breslaw ; cession de la Silésie, 232. Les Français se retirent de Prague, 234; et évacuent la Bavière, 238. L'empereur Charles VII dépouillé de ses états, 239. Bataille de Dettingen, gagnée par les alliés sur les Français, 242. Succès en Alsace, 255. Joie et espérances de Marie-Thérèse, 256. Campagne des Pays-Bas, 269. Progrès sur le Rhin et dans l'Alsace, 272. Invasion de la Bohème par la Prusse, 279. Mort de l'empereur Charles VII, 295. Les Autrichiens repoussent le roi de Prusse, et fondent de nouveau sur la Bavière, 297. Paix avec cette dernière puissance, ibid. La couronne impériale entre dans la maison de Lorraine; élection de François Ier., époux de Marie-Thérèse, 310. Perte de différentes batailles contre la Prusse; paix de Dresde avec cette puis-sance, 312 et suiv. Perte presque entière des Pays-Bas; le prince Charles vient à leur secours, 327 et suiv. Il perd la bataille de Raucoux, 329. Succès en Italie; victoire de Plaisance, 332. Les Autrichiens en Provence, 337. Ils se rendent maîtres de Gênes, ibid.; et l'accablent de contributions, 338. Soulèvement; ils en sont chassés, 339 et suiv. Coup d'œil sur cette puissance, 354. Progrès en Provence, et succès contre les Français, 367 et suiv.—Traité d'alliance avec la France, III, 226. Armement contre la Prusse; considérations préliminaires sur la guerre de sept ans, 235 et

suiv. Perte de la Bataille de Lovesitz. 240; de celle de Prague, 272. Victoire de Kolin, 274; et de Breslaw, 298. Déroute de Lissa, 300. Victoire de Hochkirch, 314. Considérations générales sur la gueire de sept ans, 329. Perte de la bataille de Francfort, 333. Combat de Landshut et de Limite, entrée des Autrichiens à Berlin; leur defaite à la bataille de Torgatt, 350 et suiv.; et à celle de Freyberg, 367. Négociations avec la Prusse, 368. - Mort de François In. ; l'archiduc Joseph II prend le titre d'empereur; le prince de Kaunitt engage un constit entre les puissances maritimes, IV, 180 et suiv. Mariage de l'archiduchesse Marie-Antoinette avec le dauphin, depuis Louis XVI, 216. — Guerre avec la Prusse au sujet de la succession de Bavière, V, 176. Paix de Teschen, 178. - Voyage de Joseph II en Crimée, VI, 175.

Auvergne (le chevalier d') récompensé comme inventeur du bal de l'Opéra, I, 138.

Avignon et Comtat Venaissin. Affaires de ce pays sous le ministère de Choiseul, IV, 152.

## B

Ballinaes, Édit pour leur établissement; russeurs et troubles qu'il excite, VI, 220 et stelv. Obmmencement de leur organisation; leur suppression, 238.

Bailly. Ses hypothèses sur l'antiquité des connaissances humaines, IV, 142. Liscret ami des philosophès; son caractère, ses ouvrages, VI, 38. Son rapport sur les hospices de Paris, au nom de l'Académie des sciences, 99.

Ballons. Leur invention par les frères Mongolfier, VI, 78. Nouveau genre de ballon inventé par Charles, 79. Ascensions aérostatiques de Pilâtre de Rosier et du marquis d'Arlandes dans le bois de Boulogne, 82; de Charles et Robert dans le jardin des Tuileries, 83; de Blanchard, qui passe le Pas-de-Calais, 88. Naufrage aérien de Pilatre de Rozier, et de Romain, 90.

Barre (le chevalier de la). Son procès; détails à ce sujet, IV, 90.

Barthélemi (l'abbé). Sa vaste érudition ; écrivain pur et élégant ; son Voyage du jeune Anacharsis ap-

précié, VI, 45.

Bavière (la). Guerre de la succession d'Autriche; l'électeur, devenu empereur sous le nom de Charles VII, est dépouillé de ses états, II, 217 et suiv. Conditions auxquelles ils sont rendus à son fils Maximilien-Joseph; paix de Fuessen, 297. Coup d'œil sur cette puissance après la guerre de 1746, 354.—Mort de l'électeur; guerre entre la Prusse et l'Autriche au sujet de la succession de Bavière, V, 176. Paix de Teschen, 178.

Bayle, premier adversaire de la religion, saus emprunter le secours d'aucune secte religieuse, III, 9.

Beaujolais (mademoiselle de), fille du régent. Négociation de son mariage avec l'infant don Carlos, I, 335. — Elle est renvoyée d'Espagne, II, 33. Sa mort, 56.

Beaumarchais. Sa lutte contre le parlement Maupeou. Procès de Goesman, IV, 262. — Il fait fabriquer des armes pour les insurgens, V, 82. — Sa
comédie du Mariage de Figaro sut presque un événement politique; son Barbier de Séville; imperfection de son éducation littéraire; il fait intervenir son nom dans tous les chocs de l'opinion, et
même dans tous les grands intérêts des puissances,
VI, 52 et suiv. Sa faveur momentanée dans le public, qui se plaît ensuite à l'humilier; notice sur
les dernières années de sa vie, 55.

Beaumont (Christophe de), archevêque de Paris, persécute les jansénistes; affaire des billets de confession; le parlement saisit ses revenus; caractère et portrait, III, 174 et suiv. Il recommence le refus des sacremens; est exilé, 193. Ses persécu-

tions présentées par Damiens comme cause de son régicide, 254. — Ses démêlés avec Jean-Jacques Rousseau, IV, 133.

Beauvais, évêque de Sénez; sa hardiesse évangéli-

que, VI, 102.

Beauvau (le maréchal de), ses goûts nobles, sa bienfaisance, VI, 23. Menbre de l'assemblée des notables, 131.

Belgrade (siége de), I, 175.

- Belle-Isle (le maréchal de) fait résoudre la guerre de la succession d'Autriche; remplit l'Allemagne du fracas de ses négociations, II, 212. Prépare une révolution de palais en Russie, 224. Sa retraite de Prague, 234. Son gouvernement de Metz; il est employé dans de nouvelles négociations, 257. Envoyé en Provence, est encore une fois confondu dans tous ses projets de gloire; perd son frère au combat d'Exiles, 367 et suiv. Est nommé ministre d'état; promoteur ardent de la guerre de sept ans, III, 268. Sa mort, 354.
- Belloy (du), poëte dramatique, IV, 144. Peintre brillant des mœurs chevaleresques; il voulait introduire sur le théâtre français les événemens de notre histoire, VI, 47.
- Belzunce (M. de), évêque de Marseille; beau dévouement de ce prélat pendant la peste qui ravagea cette ville en 1720, I, 305.
- Benoît XIV, pape. Sagesse de ce pontife dans les troubles relatifs aux billets de confession; notice à son sujet. III, 192.
- Bernard (Samuel), financier. Secours qu'il fournit à l'état dans les crises de finances, I, 59.
- Bernardin de Saint-Pierre, élève de J.-J. Rousseau, reproduit la philosophie de Platon dans ses ouvrages, VI, 44.
- Bernis (l'abbé de), protégé de madame de Pompadour, la célèbre dans ses vers; est nommé ambassadeur à Venise, puis conseiller d'état, III, 150. Négocie le traité de Versailles avec l'Autriche;

suppositions qui ont en liéu à ce sujet, 225. Sages représentations qu'il fait confre la guerre de sept ans; il conseille en vain de faire la paix, 305. Il renouvelle ses instances, il est disgraclé, 324. Elu cardinal, ibid.

Bernstorf, ministre de Danemarck. Son administration paternelle, V, 311.

Berry (duchesse de). Fille du duc d'Orléans (le ré-

gent). Ses désordres et sa mort, 241.

Berry (duc de), depuis Louis XVI. (Voyez et mot.) Berthier, intendant de Paris, membre de l'assemblée des notables, VI, 131.

Berthier (Alexandre), se distingue au combat d'York-

Town, 242.

Bertin, controleur général, attaché aux principes des économistes, est sacrifié au parlement, IV, 73. On lui doit l'établissement de l'école vétéri-

naire, 83.

Berwick (le maréchal de), fils naturel du roi Jacques II, prend du service en France; ses opérations militaires en Espagne et sur le Rhin; est tué au siége de Philisbourg, II, 142. Comparé au maréchal de Villars, 143.

Bézenval (le baron de) est en crédit auprès de la reine Marie-Antoinette; ce qu'il en dit dans ses mé-

moires, VI, 21.

Biren, favori de la czarine Anne, obtient le duché de Courlande, II, 136. Nommé régent après la mort de cette princesse, est surpris par Munich, chargé de fers et envoyé en Sibérie, 224.

Biron (maréchal duc de), se distingue à la Journée de Fontenoi, II, 300. — Vengeance noble, mais indiscrète, qu'il tire de l'amiral Rodney, V, 194. - Ses goûts nobles, sa bienfaisance, VI, 20:

Blanc (Le), membre des conseils créés par le régent, et ministre de la guerre. Son procès, son exil; II, 9. Il est absous par le parlement, et retenu à la Bastille, 14. Est rappelé au ministère, 48.

Blanchard, mécanicien, traverse le Pas-de-Calais en ballon; honneurs et présens qu'il recoit, VI, 88.

Blanchelande (le chavalier de), prend l'ile de Tabago, Y, 234,

Bolingbroke (lord), chef des incrédules en Angle-

terre, excite Voltaire, III, 37.

Boufflers (le maréchal duc de). Sa conduite à la journée de Malplaquet, I, 7. - Sa belle conduite et ses succès devant Gênes ; sa mont ; Richelieu jouit de sa gloire, II, 342.

Bougainville, célèbre navigateur, commande l'arrière-garde, lors de la bataille navale perdue par l'amiral de Grasse, dans le canal de Sainte-Lucie, V, 262. Conduit à Saint-Eustache une partie de l'escadre battue, 267. — Ses vastes connaissances; il découvre un nouvel Archipel, visite l'île d'Otaïti, les Iles australes et les Indes; émulation que son woyage autour du monde excite parmi nos marins, VI, 59.

Bouillé (le marquis de), gouverneur de la Martinique, surprend l'île anglaise de Saint-Dominique, V. 172. Fait le siège de Tabago et soumet cette île, 234. Prend l'île de Saint-Eustache, 245; et celles de Saba et de Saint-Martin, 246. Fait le siège de la forteresse de Saint-Christophe et s'en empare, 247. - Membre de l'assemblée des notables, VI, 131.

Bourbon (le duc de), surnommé M. le Duc, est premier ministre, II, 1. Les agioteurs s'emparent de son administration, 7. Veut marier sa sœur au roi, en est détourné; refuse une fille de la czarine et ehoisit celle d'un roi détrôné, 24 et suiv.

Bourbon (le duc de), fils du précédent. Son duel avec le comte d'Artois, V, 140. Il paraît au siège de Gibraltar. — Membre de l'assemblée des notables,

**VI**, 131.

Bourdonnaye (La) fait respecter le nom français dans les mers de l'Inde, vainqueur à Madras, est victime de la jalousie de Dupleix, II, 380 et suiv. - Sa longue oppression; son innocence reconnue; sa mort, III, 213.

Bourgogne (le duc de) prend à la cour la défense du duc d'Orléans accusé de trahison, I, 14. Devient dauphin, 24. Sa mort suit de près celle de son épouse, 26. Regrets de Fénélon sur la perte de ce prince son élève, 27. Rumeurs et accusations qu'elle excite contre le duc d'Orléans, 28.

Brancas (le marquis de), un des amis du régent, est appelé dans ses conseils, I, 121.

Bretagne. Troubles dans cette province, IV, 102. Affaire de La Chalotais, 106. — Comment elle se termine, VI, 3. Nouveaux troubles à l'occasion des parlemens, 234. Arrogance de la noblesse; ses protestations; arrestation de ses députés; envoi de

troupes dans cette province, 235.

Brienne (M. Loménie de), archevêque de Toulouse, membre de l'assemblée des notables, VI, 131. Kéunion qu'il y opère; il est nommé chef du conseil des finances, 155. Son discours à la clôture de l'assemblée annonce un esprit embarrassé, 159. Reçoit le titre de ministre principal; ne sait pas prévenir le mouvement de l'Autriche et de la Russie contre la Porte, 182. Rend sa politique méprisable dans la guerre de la révolution de Hollande, 201. Il s'empare de l'archevêché de Sens et des meilleures abbayes, tandis qu'il exécute des réformes sur les courtisans privilégiés, 207. Il négocie avec les chefs de l'opposition du parlement, 210. Trompé dans son espoir, il médite la dissolution de ce corps, 216. Ses plans sont divulgués; coup d'autorité contre les membres du parlement, 228. Son nom est couvert d'opprobre, 229. Il fait déclarer tous les parlemens en vacances, 231. Sa conduite marquée d'une sorte de vertige; déplorables résultats de son administration, 232 et suiv. Il est accablé par les représentations du clergé contre l'édit d'une cour plénière, 236. Ses nouveaux projets; il excite les hommes de lettres à présenter des vues sur l'organisation des états généraux, et met en avant la question de savoir le rang qu'y occupera le tiers état; son but était de diviser les trois ordres, 238 et suiv. Décrié

par ses mesures de finances, autant que par la fausse vigueur et la versatilité de ses opinions politiques; son renvoi du ministère, 240 et suiv. Son hôtel est menacé du pillage; il est brûlé en effigie par le peuple, 246.

Brienne (le comte de), frère du précédent, membre de l'assemblée des notables, VI, 131. Est nommé ministre de la guerre; son opulence, ses libéralités, 207.

Broglie (le maréchal duc de). Sa répugnance pour les batailles et le séjour des armées françaises en Alle-

magne; cause de son exil, II, 258.

Broglie (le maréchal duc de), fils du précédent, commande une armée sur le Mein; sa victoire éclatante à Berghen, III, 337. Ses démêlés avec Soubise; il est disgracié, 359. — Il commande une armée destinée contre l'Angleterre, V, 179. — Membre de l'assemblée des notables, VI, 132.

Broglie (le comte de), frère du précédent, confident diplomatique de Louis XV, est exilé, IV, 202.— Réprend sa correspondance avec Louis XVI, V, 126.

Bruce (le chevalier). Son voyage dans l'Abyssinie,

VI, 56.

Brun (Écouchard Le), poëte lyrique; détracteur de la 'plupart des philosophes, il étale dans ses vers une philosophie analytique dont il n'était qu'un adepte vulgaire; son talent apprécié; sa vanité vindicative; il outre le langage de la liberté dans ses rimes audacieuses, VI, 49.

Brunswick (le duc de), commande l'armée prussienne envoyée au secours du stathouder, VI, 201 et suiv. Il prênd Utrecht et Amsterdam; la facilité de ses exploits leur ôte toute gloire, 203 et suiv. Conséquences déplorables que cette expédition eut depuis pour lui-même, ibid.

Buffon. Quelques traits de son caractère, III, 103. Sa Géologie; son Histoire naturelle, 105. Il ouvre de nouvelles routes aux savans et aux gens de lettres, ibid.; Créateur de l'anatomie comparée, 107.

— Ses rapports avec madame de Pompadour, IV, 41. — Son éloge par Vieq-d'Azir, VI, 39. Bypon. Ses voyages dans la mer du Sud, VI, 59.

C

CAGLIOSTRO, charlatan; son mémoire, son jugament dans l'affaire du collier, VI, 113 et suiv.

Calas, son procès; détails à ce sujet, IV, 85 et suiv.

Sa mémoire est réhabilitée, 90.

Calonne, maître des requêtes, sert le duc d'Aiguillon contre La Chalotais, IV, 106. - Protégé par le comte d'Artois, est nommé contrôleur général des finances; ses moyens, son caractère, formes extérieures de son administration, VI, 3 et suiv. Ses emprunts, ses anticipations; haine des parlemens contre lui, 19. Il prépare le roi à la convocation d'une assemblée des notables, 18. Il veut frapper d'un même coup tous les abus de l'administration. et donner une nouvelle face au royaume; développement de ses vues, 121 et suiv. Opinion des courtisans à son sujet, 129. Ses ennemis se réunissent pour déconcerter ses projets, 138. Son discours à l'assemblée des notables sur le déficit des finances et les moyens de le combler, 140. Les notables se déclarent contre lui, 147. Il veut répondre à ses adversaires; réclamations solennelles contre lui; on dénonce tous les actes de son administration, 151. Sa disgrâce; exilé en Lorraine, il passe en Angleterre, où il publie son apologie, 153.

Campistron, poëte, est le premier auteur de la fortune du cardinal Albéroni; et comment, I, 73. — Auteur tragique du second ordre, III, 10.

Canada (Voyez Indes orientales, Marine et Colo-

nies.)

Canillao (le marquis do), un des amis du régent, entre dans ses conseils; I, 121.

Carteret. Ses voyages dans la mer du Sud, VI, 59. Cassini. Ses travenz astronomiques, III, 15.

Castries (le marquis de) se distingue au combat de Clostercamp, III, 354. — Est nommé au ministère de la marine, V, 219. Intégrité et saccès de son administration; asprit de recherche poussé apyars lui jusqu'à la dureté et l'injustice, 260, — Sa retraite, VI, 207.

Catherine I<sup>re</sup>. (l'impératrice), veuve de Pierre-le-Grand, lui succède, et ne lui survit que peu de temps, II, 114. Soupçons sur sa mort, 147.

Catherine II détrône son époux; est proclamée impératrice, III, 384. — Détails à ce sujet, IV, 492. Son caractère et sa politique; son enthousiasme feint pour la philosophie française; précautions violentes pour assurer la tranquillité de son règne, 186 et suiv. Elle élève Poniatowski, son amant, au trône de Pologne, 188. Voltaire et d'Alembert cherchent à éveiller sa magnanimité, 300. Elle partage la Pologne, 301.—Abolit la servitude dans ses domaines et proclame dans ses ukases quelques maximes de philosophie; veut faire oublier la catastrophe qui l'a fait monter sur le trône, V, 310. — Son voyage triomphaut à travers la Crimée, sa nouvelle conquête; son entrevue aves Joseph II, VI, 176.

Caylus (le comte de). Sa passion pour les monumens et les chefs-d'œuvre de l'antiquité, III, 51.

Cellamare (le prince de), ambassadeur d'Espagne; sa conspiration, I, 212. Elle est découverte, 224. Son arrestation, 227. Le régent le renvoie en Espagne, 230. Il y est comblé d'honneurs par Albérroni, 251.

Chalotais (La), procureur général du parlement de Bretagne, accusé d'un complot pour renverser les lois de la monarchie; son procès contre le duc d'Aiguillon, IV, 106 et suiv. — Comment il se termine, VI, 3.

Chamillard, contrôleur général des finances, et depuis ministre de la guerre; fautes de son administration, I, 59.

Champfort, littérateur, IV, 114. — Des chagrins de.

vanité le jettent dans la misanthropie; ses productions appréciées, VI, 41.

Champion de Cicé (M.), archevêque de Bordeaux, membre de l'assemblée des notables, VI, 131.

Chappe. Ses voyages en Sibérie et en Californie, VI, 61.

Charles VII, empereur d'Autriche. Pendant la guerre de la succession, est dépouillé de ses états, II, 238. Sa mort, 295.

Charles XII, roi de Suède, disposé à réunir ses armes à celles du czar Pierre contre diverses puissances, I, 185. Il meurt victime de la haine de ses sujets, 191. — État de la monarchie suédoise après sa mort, II, 197. — Histoire de ce prince, écrite par Voltaire, III, 124.

Charles, physicien, inventeur d'un nouveau genre de ballon, VI, 79. Son ascension avec Robert dans le jardin des Tuileries, 81. Fragment de son mémoire sur cette grande expérience; son procédé est le seul suivi aujourd'hui pour les ascensions aérostatiques, 84.

Charles (le prince), fils du prince de Ligne; son ascension aérostatique à Lyon, VI, 88.

Charolais (le comte de), prince cruel et féroce; crimes divers qu'on lui impute, II, 55.

Charost (le duc de). Ses goûts nobles, sa bienfaisance, VI, 23.

Chartres (le duc de). (Voyez Philippe d'Orléans, surnommé Egalité.)

Chatam (lord). Ses discours éloquens au parlement d'Angleterre, sur la révolution d'Amérique, V, 54 et suiv. Sa mort; honneurs rendus à sa mémoire; son portrait, 116.

Châteauroux (la duchesse de), maîtresse de Louis XV, II, 178. Dirige le ministère, 252. Décide le roi à aller à l'armée de Flandre, 273. Prend congé de la reine pour rejoindre ce prince à Lille; devient l'objet des plaisanteries du camp; retrouve encore le roi à Dunkerque, 274. Le suit à Metz, où il tombe malade, 284. En reçoit ordre de se retirer; le peuple

l'insulte, 286. Est rappelée avec éclat à la cour, ibid. Brièveté de son triomphe; elle tombe malade et meurt, 289.

Châtelet (le duc du). Ses goûts nobles, sa bienfaisance, VI, 23. Membre de l'assemblée des notables, 130.

Chatillon (le duc de) et son épouse sont exilés; et pourquoi, II, 307.

Chaulieu, poëte épicurien, III, 14.

Chaussée (Nivelle de La), crée la comédie pathétique, III. 59.

Chauvelin, garde des sceaux et ministre des affaires étrangères, tente de renverser le cardinal de Fleury; est lui-même disgracié, II, 168. Tentative en sa faveur, funeste à ceux qui la font; il meurt dans son exil, 170.

Chevert. Intrépidité de cet officier français, le héros de Prague et d'Égra, II, 216. — Il se distingue à la

bataille d'Hastenbeck, III, 281.

Choiseul (le duc de), courtisan de madame de Pompadour, III, 150. Est nommé ministre des affaires étrangères; son caractère; auteur du second traité de Versailles, 327. Ministre de la guerre, 378. Négocie la paix de 1763, 386. — Partage avec madame de Pompadour la direction de toutes les affaires; reproduit les projets de Machault contre les jésuites. IV, 7 et suiv. Sa haute faveur auprès du roi et de la nation; son ascendant sur madame de Pompadour; ses moyens de séduction; son portrait, 45. Ses débats avec le dauphin, au sujet des jésuites, 48. Envoie des troupes à Genève pour assurer les droits du parti aristocratique, 151. S'empare d'Avignon et du Comtat Venaissin, 152. Prend possession de la Corse, 153. Fomente le ressentiment des Anglo-Américains contre leur métropole, 171. Fait les apprêts d'une guerre maritime, 177. Politique de ce ministre; ses projets pour l'indépendance de la Pologne et la délivrance des colonies anglaises, 196. Intrigues contre lui à la cour, 202. Il perd de son influence, 215. Négocie le mariage du dauphin avec l'archiduchesse

d'Autriche Marie-Antoinette, 216 et suiv. Pour se maintenir, il veut décider la guerre, 224. Sa disgrâce, son exil, 237. Regrets et mécontentement des grands à ce sujet, 239. Constance de son parti, lettre de la duchesse au roi, 258 et suiv. Levée de son exil, 347.

Choiseul-Gouffier (le comte de) visite les ruines de la Grèce; son Voyage pittoresque; son ambassade à Constantinople, VI, 58. Ses négociations pacifiques entre la Porte et la Russie ne sont point appuyées par son gouvernement, 182.

Clairaut. Voyages de ce sayant, III, 47.

Clergé. Coup d'œil sur ce corps à la fin du règne de Louis XIV et pendant la régence, I, 316. — S'oppose à l'impôt du cinquantième, II, 37, - Affaires ecclésiastiques, 67. Papes contemporains, sulpiciens, auxiliaires des jésuites, 68. Concile provincial d'Embrun; persécutions contre l'évêque de Senez, 72. Légende de Grégoire VII, 73. Enregistrement forcé de toutes les bulles contre le jansénisme, 75. Maximes de l'église gallicane condamnées par Fleury, 77. Résistance du parlement; les curés et les avocats se joignent à lui, 79. — Ses querelles avec le parlement. Ses biens sont menacés. Edit de 1749 concernant les gens de mainmorte, III, 172. — Affaire des hillets de confession, 174 et suiv. La cour prend parti pour le clergé contre le parlement dans les débats de ce corps avec la Sorbonne, 247. Cette faveur est présentée par Damiens, comme motif de son régicide, 255. — Calonne propose l'abolition de ses priviléges en matière d'impôts, VI, 11. Augmentation de "la portion congrue des curés et vicaires, 97.-L'usage établi de refuser les évêchés et les bénéfices opulens aux ecclésiastiques roturiers amène une scission entre le haut et le bas clergé; sacrifices que la plupart des prédicateurs font à l'esprit philosophique, ibid. Courage avec lequel le clergé défend ses priviléges dans l'assemblée des notables, 149. Ses représentations contre l'édit de la

cour plénière; sa constitue imprudente, 236. Ses disputes avec le tiers état pour la représentation aux états généraux, 251. Comment elles se terminent, 260. Ses cahiers; il fait le sacrifice de ses priviléges pécuniaires, et sanctionne la tolérance, en se plaignant de la philosophie, 269.

Cterment (le comte de ) se fait, sur ses talens militaires une illusion fatale à la France, II, 56.

Clocheiterie (La), capituine de vaisseau; bravoure de cet officier dans le combat de la Bélle Poule, V, 156. Su mort, 262.

Clugny (de), contrôleur général, ses opérations; il est le défenseur des corps privilégiés; fait établir une caisse d'escompte et créer la loterie de France, V, 20.

Coigneux (l'abbé Le) conseiller au parlement; un des principaux chefs de l'opposition contre la

cour, **VI**, 211.

Coigny (le duc de), premier écuyer admis dans la société intime de la reine Marie-Antoinette, VI, 20. Ses réclamations contre le vœu des notables, 155. Suppression de sa charge; scène qu'il eut à ce sujet avec Louis XVI, 208.

Colardeau, poëte, rappela la poésie à sa première

loi, celle de peindre, IV, 144.

Colin d'Harleville, poëte comique, doué d'une imagination fraîche et brillante; s'est peint dans le personnage principal de chacune de ses comédies, VI, 51.

Collé, chansonnier brillant, ennemi des philoso-

phes, IV, 250.

Colonies françaises (Voyez Marine).

Compagnie des Indes (Voyer Marine et Colonies). Condamine (La). Voyages de ce savant, III, 47.

Condé (le prince de), membre de l'assemblée des notables, VI, 133. Se déclare contre les prétentions du tiers état, 256.

Condillac. Son cours d'étude, IV, 139.

Condorcet (Caritat de), philosophe et littérateur,

homme de parti, IV, 139. — Sert la cour contre les parlemens, et devient ensuite son ennemi irréconciliable; ses talens, ses connaissances variées, VI, 37.

Conflans (le maréchal de). Sa fuite infâme devant

les Anglais à Brest, III, 342.

Conti (le prince de), 4º. du nom. Sa campagne d'Italie, II, 301. Est envoyé en Alsace; sa gloire sacrifiée à celle du roi; prend Mons et Charleroi, 325.

Conti (le prince de), 5°. du nom, membre de l'assemblée des notables, VI, 135. Son mémoire contre les nouveaux systèmes et les prétentions du

tiers état, 256.

Cook (le capitaine). Ses trois voyages autour du Monde; enthousiasme général qu'inspirent à toute l'Europe les travaux, les découvertes et les sages relations de cet immortel navigateur, VI, 62. Bel hommage qui lui est rendu par la France, 65. Regrets qu'excite sa mort, 67.

Corse. Prise de possession de cette île par les Français; ses différentes révolutions, IV, 153 et suiv.

Corvée. (Voyez Droits Féodaux.)

Cour plenière. Edit pour son établissement; rumeurs et troubles qu'il excite, IV, 220 et suiv.

Crébillon, auteur tragique; sa longue inaction, III,
 57. Son Catilina; éloges affectés qu'on lui donne

pour humilier Voltaire, 79.

Crillon (le duc de) fait pour les Espagnols la conquête de l'île de Minorque, V, 249. Action de courage et de témérité brillante, 250. La cour d'Espagne lui confie la direction du siége de Gibraltar, 270. Il n'approuve point le plan des batteries flottantes, et cependant s'engage à tout faire pour la réussite de ce projet, 275. Ses opérations sont arrêtées par la paix, 286.

Curtis, capitaine anglais, sauve la vie à 400 hommes, dans l'incendie des batteries flottantes dirigées con-

tre Gibraltar, V, 275.

DACIER (M. et Madame ). Leurs savans commentaires, leurs traductions, III, 50.

Damiens assassine Louis XV; son procès, III, 251 et suiv.

Dampierre (le comte de). Son ascension aérostatique à Lyon, VI, 88.

Dancour, auteur comique, III, 9.

Danemarck, II, 198. La liberté des opinions et des écrits s'introduit sans danger apparent dans cet état despotique; sage administration du ministre Bernstor, V, 311.

Daubenton, naturaliste observateur exact et profond, un des créateurs de l'anatomie comparée,

III, 107.

Dauphin (le), fils de Louis XV; sa naissance, II, 58. Son voyage à Metz, 277. Son premier mariage, 291. Son second mariage, 358.—Sa faveur momentanée lors de l'attentat de Damiens; sa conduite judicieuse et magnanime vis-à-vis du parlement, III, 256.—Il est tourné en ridicule par madame de Pompadour, IV, 39. Désigné au roi comme le chef d'un parti, n'encourt que des refus et des disgrâces, 48. Portrait de la dauphine son épouse, 51. Mort du duc de Bourgogne leur fils, 52. Sa mort, 57. Regrets que la nation lui donne, 59. Mort de la dauphine, 63. Bruits d'empoisonnement, 64. Leur réfutation, 65 et suiv.

Dauphin (le), fils de Louis XVI, sa naissance, fêtes

à cette occasion; V, 259.

Dauphiné. Les trois ordres de cette province se réunissent pour demander le rétablissement des états particuliers, VI, 236. Sage rédaction de ses cahiers, 272.

Delille (l'abbé), poëte, rappelle la poésie à sa première loi, celle de peindre, IV, 144. — Ses Géorgiques, ses Jardins; il fait découvrir une force. une richesse nouvelle dans notre langue poétique; sa féconde et mobile imagination, VI, 48.

Denain (bataille de) gagnée par le maréchal de Villars, I, 42.

Descartes. Son système; Spinosa le dénature, III, 6. Est commenté par Mallebranche, 7. Combattu par Voltaire, III, 44.

Desmarets, contrôleur général des finances. Ressources par lesquelles il remédie au vide du trésor royal, I, 59.

Destouches, auteur comique, III, 57.

Diderot. Son caractère, ses écrits, ses opinions irréligieuses; il forme le projet de l'Encyclopédie, III, 77 et suiv. Ses rapports avec madame de Pompadour, IV, 41. Son beau talent est étouffé par la doctrine du matérialisme, 140. Il outrage J.-J. Rousseau après sa mort; décèle, dans ses vieux jours, les chagrins qui suivent l'athéisme; notice sur sa vie et ses ouvrages, VI, 35.

Dillon (M. de), archevêque de Narbonne, membre de l'assemblée des notables, VI, 130. Y déclare que Calonne trompe le roi, la France et l'Europe. 152.

Domingue (Saint-). (Voyez Marine et Colonies.) Dorat. Affectation et légèreté étudiée de ses poésies, VI , 50.

Dubarry (la comtesse), maîtresse de Liouis XV; sa faveur, sa présentation à la cour, IV, 204 et suiv. Grédit de ses beaux-frères, progrès du scandale, 278.

Dubois (l'abbé), depuis cardinal. Précepteur et corrupteur du duc d'Orléans. On lui reproche d'avoir soustrait des pièces contre le clergé, dans le procès de Cellamare, I, 238. Soudoyé par l'Angleterre, fait décider la guerre d'Espagne, 255. Prépare le renvoi d'Albéroni, 260. Veut être premier ministre, 314. Ses plans et manœuvres, 317. Il est nommé archévêque de Cambrai; ancedotes à ce sujet, 320. Il était marié; détails sur son mariage, 323. Son

ordination, 324. Son sacre, sa promotion au cardinalat, 325. Innocent XII, élu pape à cette condition, lui donne le chapeau, 326. Il trompe d'Aguesseau et le cardinal de Noailles, 327. Il entre au conseil de régence; ses prétentions, 330. Gonduit une négociation importante avec l'Espagne, 335. Travaille à étendre sa domination; fait exiler le maréchal de Villeroi, 342. Est déclaré premier ministre, 347. Enivré de sa fortune, il trahit tous les défauts de son caractère, 353. Sa mort cause une joie universelle, 355.

Dubois (le chevalier), commandant du Guet, ordonne les exécutions militaires lors des mouvemens séditieux de la place Dauphine, est en butte à la

fureur de la multitude, VI, 245.

Ducis, poëte tragique, imitateur de Shakespeare et de Sophocle, remplit la scène française avec honneur, VI, 50.

Duclos, philosophe; ses romans, ses contes, ses bons mots, III, 88. — Ses mémoires historiques IV, 139.

Dufresny, auteur comique, III, 9.

Duguay-Trouin (René). Son expédition contre Rio-Janeiro, I, 64.

Dumarsais, un des collaborateurs de l'Encyclopédie, III, 87.

Dumas (Mathieu) se distingue au combat de Yorck-Town, V, 242.

Dumouriez commande un détachement de Français envoyés au secours de la Pologne; sa conduite dans ce pays, 1V, 296. Il est remplacé par le baron de Vioménil, 299. Agent d'une correspondance secrète avec Louis XV, est embastillé au nom du roi, 302.

Dupaty (le président) sauve de l'échasaud trois hommes condamnés à la roue par arrêt du parlement de Paris, VI, 95

Dupleix, gouverneur général à Pondichéry; Ses succès, III, 210. Ses revers; son rappel, 213. Il meurt dans la disgrâce, 214.

Dupont de Nemours, administrateur philosophe, élè-

ve et ami de Turgot, VI, 100.

Duport. Prosélyte ardent du mesmérisme, VI, 94. Son portrait, 167. Trace l'aperçu des institutions philosophiques que les états généraux doivent cimenter, 249. Réclame contre la forme des états de 1614, **25**0.

## E

Economistes. Leur doctrine; Quesnay, Vincent de Gournai, Turgot, IV, 77. Leur influence; édit sur le commerce des grains; progrès de l'agriculture, 82. Ils portent Turgot au ministère, 323.

Edouard (le prince Charles), fils du prétendant; son expédition en Ecosse, II, 315. Édimbourg lui ouvre ses portes; il bat les Anglais à Preston-Pans, et pénètre en Angleterre, 343. Sa tête et mise à prix, 346. Le duc de Cumberland le défait complètement à Culloden, 348. Sa fuite; barbarie de ses vainqueurs, 349. Trait de dévouement à sa personne; il aborde en France après cinq mois de déguisement, ibid. Supplice de ses partisans, 351. — Il est arrêté à l'Opéra ; consent à quitter la France; se réfugie à Avignon, III, 160.

Effiat (le marquis d') entre au conseil de régence, I,

121.

Elliot, gouverneur de Gibraltar; son intrépidité lors du siége de cette place par les armées alliées,

V . 270.

Encyclopédie (l'). Publication de cet ouvrage; dispositions du public et du gouvernement, III, 81. Supprimée par arrêt du conseil, elle reparaît avec faveur, 83.

Eon (le chevalier d'), agent diplomatique de Louis XV et de Louis XVI. Notice détaillée à son

sujet, V, 128.

Eprèmesnil (Duval d') conseiller au parlement de

Paris; adversaire du système de finances de Necker, V, 32. — Ardent prosélyte du mesmérisme, VI, 94. Adversaire de Lally-Tollendal qui demandait vengeance de l'arrêt du parlement contre son père, ibid. On lui attribue la rédaction des mémoires de Cagliostro dans l'affaire du collier, 117. Il est l'idole du peuple en défendant les droits de la noblesse au parlement, 162. L'un des principaux chefs de l'opposition de ce corps contre la cour; son portrait, 166. Il y demande les états généraux, 169. Ses discours véhémens contre les emprunts, dans une séance royale, 214. Il s'oppose à l'édit en faveur des Protestans, 220. Sonne l'alarme dans le parlement, à l'occasion des édits sur l'établissement des grands-bailliages et d'une cour plénière, 223. Est enlevé par la force armée de cette assemblée, et conduit aux îles Sainte-Marguerite, 228 et suiv. Est rappelé de son exil, 245. Ses remords; il craint le peuple dont il est encore l'idole, et forme le projet de défendre l'autorité royale, 249.

Espagne. Derniers événemens de la guerre de la succession, I, 5. État désespéré des affaires de Philippe V; secours que lui envoie Louis XIV, 8. Second mariage de ce prince, 70. Intrigues d'Albéroni et de l'ambassadeur Cellamare à Paris, 212 et suiv. Flotte espagnole en Sicile, 197. Détruite par l'amiral Bing, 249. Déclarations et manifestes contre la France, 251. Hostilités, désastres des Espagnols, renvoi d'Albéroni, 259 et suiv. Conclusion de la paix; ses conditions, 263. Négociations d'une double alliance avec les Bourbons, 354. — Changemens à la cour; état de langueur de la monarchie, II, 16 et suiv. Renvoi de l'infante promise en mariage à Louis XV; mécontentemens à ce sujet, 22 et suiv. Faveur et disgrâce de son ambassadeur Riperda, 198. Rupture avec l'Angleterre; siége de Gibraltar, 101 Traité de Paris, sous la médiation de la France, 103. Négociations avec la France et l'Angleterre, suivies du traité de Séville, 104. Invasion de Naples par D. Carlos, 152. Traité qui assure à ce prince la

possession des Deux-Siciles, 163. Mécontentement de la reine au sujet de ce partage , 166. Elle y accède enfin, 167. Rupture avec le Portugal 182. Guerresourde avec l'Angleterre, 183. Convention du Pardo rejetée par les Anglais, 185. Succès en Amérique contre l'Angleterre, 262. Revers en Italie; la France y envoie une armée, 263. Campagne de 1744 en Italie; brillant début des Français et des Espagnols réunis, 283 et suiv. Mariage d'une infante avec le dauphin de France, et de l'infant don Philippe avec la fille aînée de Louis XV, 291. Nouveaux succès en Italie, 307. Mésintelligences, mauvaises opérations, désastres; mort du roi; Ferdinand VI monte sur le trône, 332. Coup d'œil sur cette puissance, 355. - Mort de Ferdinand VI; pacte de famille, III, ibid. Perte de Cuba et des îles Philippines; paix avec l'Angleterre et le Portugal, 364 et suiv. - Dispositions de cette puissance; le duc d'Aranda seconde les projets de Choiseul pour arrêter les les usurpations maritimes de l'Angleterre, IV 178. - l'Espagne se rend médiatrice entre l'Angleterre et la France, et se déclare pour celle-ci, V, 179. Son manifeste contre l'Angleterre, 182. Reprise de la Floride; conquête de l'île de Minorque et du fort Saint-Philippe, 249. Siége de Gibraltar; désastres des troupes alliées, 270 et suiv. Paix entre la France, l'Espagne. la Hollande et l'Angleterre, 299.

Estaing (le comte d'), commandant d'escadre; son expédition dans l'Amérique septentrionale; il annonce faiblement la marine française dans le Nouveau-Monde, V, 164. Dommages de son escadre dans l'expédition de Rhode-Island, 167. Funeste combat de Sainte-Lucie, 172. Il fait la conquête de l'île de Saint-Vincent et de la Grenade, 184. Malheurs qu'il éprouve sous les murs de Savanah, 187. Ses revers honorés par sa bravoure; il cesse d'être employé, 192. — Membre de l'assemblée des notables, VI, 133.

Estrées (le maréchal d'): préside le conseil de la ma-

rine, I, 121. — Avait failli épouser la fille du noi Stanislas, II, 30. — Il commande l'armée française en Hanovre; intrigues contre lui; il est victorieux et destitué, III, 283 et suiv.

Eugène (le prince) de Savoie; son origine, ses exploits, sa grande âme, son esprit distingué, sa mort, II, 190.

F

FARNESE (Alexandre), marié secrètement avant d'être cardinal, et devenu pape sous le nom de Paul III, donne à son fils les duchés de Parme et de Plaisance, I, 75.

Farnèse (Elisabeth), princesse de Parme, épouse de Philippe V, roi d'Espagne; son inhumanité envers la princesse des Ursins, I, 76 et suiv.

Fayette (marquis de La); son départ pour l'Amérique; major-général de l'armée des insurgens, V, 86. Il seconde Washington, 109. Ses instances auprès de ses compatriotes pour venir au secours des Américains; sa querelle avec le comte de Carlisle, 167. Il revient d'Amérique, est nommé major-général dans l'armée du maréchal de Broglie, 181. Sa campagne contre Cornwallis dans la Virginie, 238. Il se distingue à Yorck-Town, 242. — Membre de l'assemblée des notables, VI, 131.

Fénélon. Son Télémaque, effet de ce grand ouvrage, III, 8.

Finances. Leur état à la mort de Louis XIV; la banqueroute est proposée, I, 128. Refonte des monnaies, 131. Réduction de la dette d'état, par le moyen du visa, 132. Chambre ardente contre les traitans, 133. Amélioration des finances; Banque de Law; trompeuse abondance; édit qui défend à qui que ce soit d'avoir plus de 500 fr. en or ou argent; les actions de la banque sont réduites de moitié;

mécontentement du public et du parlement; cette mesure est révoquée; fin du système; seconde opérațion du visa, 365, et suiv. — Impôt du cinquantième; opposition des grands et du clergé; remontrances du parlement ; enregistrement de l'édit dans un lit de justice, II, 37 et suiv. Etat des finances sous l'administration du cardinal Fleury, 60 et suiv. Retranchement sur les ventes; remontrances du parlement; une partie des rentes supprimées est rétablie, 63. — Prodigalités de la cour; désordres dans les finances, III, 142. Les biens ecclésiastiques menacés; édit de 1749 concernant les gens de mainmorte; impôt du dixième réduit au vingtième, 68 et suiv. Impôt de deux vingtièmes pour les besoins de la guerre, 247. Détresse de la France; opérations financières de Silhouette; édit de subvention remplacé bientôt par un 3°. vingtième, 347. — Embarras des contrôleurs généraux après la paix de 1763; prolongation des impôts; accroissement de la dette publique, IV, 73. Doctrine des économistes, 77. Édit sur le commerce des grains, 82. Opérations financières de l'abbé Terray, 66. Elémens d'une révolution prochaine dans l'état des finances, 269. Révocation de l'édit sur la liberté de l'exportation des grains, 272. Opérations et édits de Turgot, 356, et suiv. -Opérations du contrôleur général de Clugny, V, 20. Création d'une caisse d'escompte et de la loterie de France, 21. Opérations de Necker; emprunts, 24 et suiv. Compte rendu de ce ministre, 222. Opérations de Joly de Fleury; nouveaux emprunts, nouveaux impôts, 259. Sa disgrâce, 262.—D'Ormesson lui succède; vains essais de prudence et d'économie; rareté du numéraire; la caisse d'escompte suspend ses paiemens, VI, 4. Ministère de Calonne, 5 et suiv. Ouvrage de Necker, sur l'Administration des finances, 7. Calonne continue le système des emprunts, et augmente de beaucoup les anticipations, 9. Relevé des dépenses de l'état, 102. Déficit dans les finances exposé par Calonne dans l'assemblée des notables; moyens proposés pour le combler, 142 et suiv. Fourqueux et Loménie de Brienne lui succèdent, 155. Impôts du timbre et subvention territoriale; opposition du parlement qui se reconnaît incompétent pour l'enregistrement de ces édits; ils sont enregistrés dans un lit de justice, 162 et suiv. Et retirés, 210. Prorogation du second vingtième, ibid. Projet d'emprunts successifs et graduels de 420 millions, mal accueilli par l'opinion publique; combattu par le parlement et retiré par la cour, 214 et suiv. Désordres de l'administration de Brienne, 232 et suiv. Paiement des rentes, partie en numéraire, partie en assignats; rumeurs et effervescence à ce sujet; renvoi de Brienne; retour de Necker au ministère, 240.

Fitz-James, évêque de Soissons, et premier aumônier de Louis XV, reproche au roi le scandale de ses

amours; est exilé, II, 74-288.

Fleury (l'abbé de), confesseur du roi; ses ouvrages; sa neutralité dans les démêlés relatifs à la bulle,

I, 316.

Fleury, évêque de Fréjus, précepteur de Louis XV. Sa modestie, son désintéressement, I, 337. Sa conduite à l'occasion du mariage du roi, 339. Il disparaît de la cour; regrets du roi; il revient, 345. Fait nommer au ministère le duc de Bourbon, participe à l'administration; son genre de vie, II, 1 et suiv. Intrigue contre ce prélat; il annonce sa retraite au roi qui le rappelle, 40 et suiv. Est nommé ministre d'état, 46. État des finances sous son administration; heureux effets de son économie et de son opération sur les monnaies, 60. Faute de ce ministre nuisible au crédit public, 61. Comparé avec Sully et Colbert, 65. Il renoue les liens de la Martinique avec la métropole, 166. Il est promu au cardinalat, 67. Conjuration des Marmousets, 92. On le pousse à la guerre avec l'Autriche, 135. Il se presse de négocier, 160. Vaines tentatives de Chauvelin pour le renverser, 169. Intrigue pour l'élévation de son neveu, 175. Arbitre de l'Europe dans plusieurs occasions, 181 et suiv. S'oppose vainement à la

guerre de la succession d'Autriche; garde le pouvoir lorsqu'il ne peut plus maintenir la paix, 211. Veut négocier; est joué par Marie-Thérèse, 236. Sa mort, 247. Son portrait, 249.

Fontaine, physicien; son ascension aérostatique à Lyon, VI, 95.

Fontenelle, choisi par le régent pour répondre aux manifestes de l'Espagne, I, 255. Son influence sur les lettres; les Mondes, Histoire des Oracles, Histoire de l'Académie des Sciences, III. 11 et suiv. Les Eloges des Savans, 12. On lui attribue une révolution philosophique dans les esprits, 49.

Fontenoy (Bataille de ). Détails sur cette journée, II, 300 et suiv.

Force (le duc de La). Son procès, I, 330.

Fosse (La), auteur tragique, III, 10.

Fourcroy, brillant interprète de la nouvelle chimie, VI, 77.

Fourqueux, conseiller d'état, membre de l'assemblée des notables, VI, 131. Contrôleur général des finances, 155.

Fox (Charles), chef de l'opposition dans le parlement d'Angleterre; ses talens, son caractère, V, 79. Son discours énergique contre les ministres, à l'occasion des désastres des armées anglaises, 254. Il est nommé secrétaire d'état, 256. Comment il affaiblit sa renommée; il est éconduit du ministère par Pitt; origine de leur lutte politique, 304. Est à la tête de la ligue parlementaire contre les ministres auteurs de la paix de 1783; reprend sa place au ministère; est bientôt renversé de nouveau, 307.

Franc (Le) de Pompignan, auteur tragique, il éclate contre les philosophes au plus haut point de leur puissance, III, 61. — Prophéties menaçantes de ses derniers ouvrages, VI, 100.

France (la). Son état en 1709, I, 1 et suiv. Affaires d'Espagne, 8. Mort des trois dauphins et de la

dauphine, 17. Soupçons et rumeurs du peuple à cette occasion, 28. Affaires du dehors; la fortune change; victoire de Denain, 42. Nouveaux succès, suivis de la paix d'Utrecht, 45; et de celle de Rastadt, 49. Querelles du jansénisme, 55. Déplorable état des finances, 59. Le jésuite Letellier, 82. Mort de Louis XIV, 93. Convocation du parlement, 102 et suiv. Louis XV et régence, 119. État déplorable des finances, 129 et suiv. Affaires des princes légitimés, 150 et suiv. Autres querelles, 158. Àffaires extérieures; troubles de l'Angleterre, 160. Traité d'alliance entre cette puissance et la France, en 1717, 176. L'empereur d'Autriche accède à la triple alliance, 199. Suite des discordes entre les grands, 200. Lit de justice, 206 et suiv. Conspiration de Cellamare, 212 et suiv. Affaires de Bretagne, et supplice des nobles bretons, 234. Guerre d'Espagne, suivie de la paix de 1756, 212 et suiv. Law et son système, prétendues mines d'or de la Louisiane; compagnie d'occident; ivresse de la nation; fin du système et ses résultats, 265 et suiv. Négociations pour le mariage de Louis XV, 335. Ministère du cardinal Dubois, 314; et du duc d'Orléans, 355. Mort du régent, 359. — Ministère du duc de Bourbon, II, 1. Renvoi de l'infante d'Espagne, 22. Mariage du roi, 35. Faste de la cour, désordre des finances, 36. Émeutes à Paris et dans les provinces, 43. Ministère du cardinal de Fleury, 46. Deux sociétés partagent la cour, 51. Mœurs de la cour, 58. Affaires ecclésiastiques, 67 et suiv. Guerre de Pologne, 126 et suiv. Campagne en Italie, 139. Opérations militaires sur le Rhin, 142. Acquisition de la Lorraine, 163. Prospérité de la France, 168. Son intervention pour la paix entre la Porte Ottomane et l'Autriche, 195. Son alliance avec la Bavière dans la guerre de la succession d'Autriche, 211 et suiv. Situation critique des Français en Bohême, 232. Retraite de Prague; évacuation de la Bavière; défaite de Dettingen; triste résultat des deux campagnes de Bohême. 234 et suiv. Mort du ministre Fleury, 247. Composition du ministère, 252. L'art militaire semble languir en France, 257. Intelligence avec la Prusse contre l'Autriche; plan de conquête des Pays-Bas, 260. Projet de descente en Angleterre, 265. Combat naval devant Toulon, 267. On renonce à la descente, 269. Déclaration de guerre à la reine de Hongrie; prise de Menin, Ypres, Furnes, etc., 271. Progrès des ennemis sur le Rhin; ils entrent en Alsace et menacent la Lorraine, 272. Envoi de secours en Alsace, 273. Maladie du roi à Metz; alarmes de la nation, réjouissances pour son rétablissement, 274. Campagne des Français et des Espagnols en Italie; succès de leurs armes; détails à ce sujet, 282 et suiv. Mariage du Dauphin avec une 'infante d'Espagne; fête à cette occasion, 291. Guerre de Flandre; bataille de Fontenoy; prise de Tournay, de Gand, d'Ostende, 294 et suiv. Succès en Italie; bataille des Bassignano, prise de Milan, 328 et suiv. Campagne défensive sur le Rhin, 310. Prise de Bruxelles; fêtes brillantes à la cour; ivresse des Français; le maréchal de Saxe en est l'objet, 322 et suw. Prise d'Anvers, Mons et Namur, 325. Victoire de Raucoux. 329. Mésintelligences, mauvaises opérations, désastres en Italie, 332. Second mariage du dauphin avec une princesse de Saxe, 358. Campagne de Hollande; victoire de Lawfelt; siège et prise de Berg-op-Zoom, 360 et suiv. Progrès des ennemis en Provence, 367. Bataille d'Exiles funeste aux Français, 371. Tentatives des Anglais sur les côtes de Bretagne; combat naval au cap Finistère; coups portés à la marine française, 378. Succès dans les Indes, 380. Situation à la fin de la guerre, 382. — Tableau de la cour depuis 1748 jusqu'en 1754, III, 142. Situation intérieure; embellissemens; ponts, canaux et grandes routes; monumens; manufactures, commerce, agriculture, etc., 195 et suiv. Prospérité des colonies, 200. Affaires des Indes et au Canada, 210 et suiv. Traité d'alliance avec l'Autriche, 221. Expédition de Mahon, 227 et

suiv. Armement contre la Prusse, 235. Considérations préliminaires sur la guerre de sept ans, 244 et suiv. Assassinat de Louis XV par Damiens, 251 et suiv. Mouvemens de l'armée française; ses premiers succès, 278. Perte de la bataille de Ros back, 294; de celle de Crevelt, 318. Situation de la France; désolation dans les campagnes; plus d'enthousiasme militaire; querelles, insubordination dans les camps, ibid. Descente des Anglais sur les côtes; bâtimens incendiés à Cherbourg et à Saint-Malo; ils sont battus complètement à Saint-Cast, 321 et suiv. Nouveau traité d'alliance avec l'Autriche, 327. Considérations générales sur la guerre de sept ans, 329. Opérations des Français sur le Rhin, 337. Bataille de Berghen, 338; et de Minden, 339. Affaires maritimes: combat naval de Lagos; déroute de l'escadre de Brest; perte de la Guadeloupe et de Québec; expédition de Lally dans l'Inde, 341 et suiv. Détresse de la France; opérations financières de Silhouette; édit de subvention, 347 et suiv. Opérations militaires : dévouement du chevalier d'Assas; combat de Glostercamp, 352. Pacte de famille, 355. Marches dans la Hesse et la Westphalie; double retraite de Broglie et de Soubise, 357. Ministère de Choiseul; dispositions des esprits, 360. Pertes de la Martinique, du Canada et de tous les établissemens dans les Indes orientales; prise de Belle-Isle par les Anglais; négociations avec l'Angleterre, suivies de la paix de Paris, 362 et suiv. - Affaires des jésuites; leur abolition, IV, 1 et swiv. Tableau de la cour après la paix de 1763, 35. Mort du dauphin et de la dauphine, 57. Nouvel aspect de la cour, 61 et suiv. Mort de la reine, 69. Situation embarrassante des finances, 74. Economistes, 77. Progrès de l'agriculture, 83. Procès de Calas, 85. Supplice de Labarre, 90. Procès de Lally. 94. Troubles de la Bretagne, 102. Procès de La Chalotais, 106. Expédition de la Guyane, 147. Affaires d'Avignon et du comtat Venaissin, 152. Prise de possession de la Corse, 153. Intrigues de

la France en Amérique, 171. Apprêts d'une guerre maritime , 177 *et suiv*. Mariage du dauphin ; fêtes à cette occasion ; évènement malheureux de la place Louis XV, 286 et suiv. Renvoi de M. de Choiseul; opération du chevalier Maupeou contre les parlemens; mécontentement général, 280 et suiv. La France est avilie dans ses relations diplomatiques, 294. Faibles secours envoyés en Pologne; les Français soutiennent un siége glorieux dans le château de Cracovie, 299. La France renonce au projet d'une guerre maritime concertée avec l'Espagne, 310. Mort de Louis XV, et avènement de Louis XVI, 316 et suiv. Ministère de Maurepas, 319. Retour des parlemens, 331. Ministère de Turgot, ses partisans, ses édits, 334. Disette factice, mouvemens séditieux, 343. Sacre de Louis XVI, 347. Ministère de Malesherbes, 349; et du comte de Saint-Germain, 353. — Ministère de Necker, V, 24 et suiv. Dispositions de la nation relativement à la révolution des Etats-Unis. Franklin en France. Départ de La Fayette pour l'Amérique, 82 et suiv. La France reconnaît l'indépendance des Etats-Unis, fait avec eux un traité d'amitié et de commerce, et se prépare à une guerre maritime, 122. Différentes sortes de débats polémiques en France, 126. Voyage de l'empereur Joseph II, 132. Mort de Voltaire et de J. J. Rousseau, 145. Guerre d'Amérique; combats de la Belle-Poule et d'Ouessant; expédition dans l'Amérique septentrionale, 156 et suiv. L'Espagne se réunit à la France contre l'Angleterre, 179 et suiv. Exaltation des esprits après la conquête de la Grenade, 187. Le gouvernement veut conduire plus vivement la guerre, 217. Plan des opérations pour l'année 1781, 227. Les Français prennent l'île de Tabago, 234. Victoires navales, 241 et suiv. Nouveau ministère, 256. Renvoi de Necker, 257. Joly de Fleury lui succède; naissance d'un dauphin, 259. Mort du comte de Maurepas et de Turgot, 260. Bataille navale perdue par le comte de Grasse, 262. Siége de Gibraltar, 270. Affaires des Indes

orientales; expédition de Suffren; secours donnés à Hyder-Ali et aux Hollandais, 279. Traité de paix entre la France, l'Espagne, la Hollande et l'Angleterre, 299. Quelques objections faites contre la paix; la majorité du public y applaudit; vives espérances qu'on en conçoit, 307 et suiv Résultats généraux de la guerre d'Amérique; la religion est sans empire et la monarchie sans vigueur; les mœurs deviennent plus aimables et plus relachées, 315. — Dispositions des esprits après la paix de 1783; faiblesse du gouvernement: esprit d'indépendance de tous les Français; relâchement de tous les ressorts de la monarchie, VI, 1 et suiv. Ministère de d'Ormesson; Calonne lui succède, 3. Tableau de la cour à cette époque, 18 et suiv. Progrès des beaux-arts, des sciences et de la philosophie, 30 et suiv. Expéditions de Bougainville et La Peyrouse, 67 et suiv. Invention des ballons, et ascensions aérostatiques, 78 et suiv. Mesmer et le magnétisme animal, 91. Influence de différens procès sur l'opinion; la France aspire à la réforme des lois oriminelles, 95. Scission dans le clergé et dans l'armée; prophéties menacantes, 97 Etat statistique de la France, 102. Procès du collier, 107 et suiv. Convocation de l'assemblée des notables; effets divers qu'elle produit sur les esprits, 128 et suiv. Prélude de la révolution, 138. Mort de M. de Vergennes; ministère de Montmorin, 139. Disgrâce de Calonne; ministère de Brienne, 153 et suiv. Edit de l'impôt territorial et du timbre, opposition du parlement; symptômes de tumulte à ce sujet, 162 et suiv. Le parlement se déclare incompétent, et demande la convocation des états généraux; les édits sont enregistrés dans un lit de justice; agitation dans les esprits; crainte d'un soulèvement général; exil du parlement à Troyes, 169. Traité de commerce avec la Russie, 182; et avec l'Angleterre, 192. La France offre sa médiation aux deux partis, dans la révolution de Hollande; inutilité de cette démarche, 195. L'abandon

dans lequel le gouvernement laisse les patriotes hollandais, après les avoir excités à prendre les armes, intéresse la générosité de la nation, 202. Un asile et des secours leur sont offerts après leur défaite, 205. Changemens divers dans le ministère, 207. Le retour du parlement célébré dans la capitale comme un premier triomphe remporté sur le despotisme, 210. Séance royale au parlement; exil du duc d'Orléans; l'opinion public se prononce contre le système des emprunts, 214 et suiv. Édit qui rend aux protestans le droit de citoyens, 219. Edit pour l'établissement des grands bailliages et d'une cour plénière; protestations du parlement de Paris; arrestation de Goislard de Monsabert et de d'Eprémesnil; mouvemens populaires excités par l'Angleterre et le duc d'Orléans, 220 et suiv. Désordres de l'administration, 232. Troubles en Bretagne, 234. Réclamations de la province du Dauphiné et du clergé de France, 236. Renvoi de Brienne et retour de Necker au ministère, 240. Rentrée du parlement; tumultes, émeutes à cette occasion, 245. Seconde assemblée des notables, 255. Etats généraux et cahiers des trois ordres, 263.

Franklin donne aux Américains le signal de l'insurrection, V, 68. Rédige leur déclaration des droits, 71. Sa mission en France, accueil qu'il y reçoit, 84. Plan qu'il communique à la cour pour la décider à secourir les Américains, 122.

François I<sup>or</sup>., roi de Hongrie; est élu empereur d'Autriche, II, 310. — Sa mort, IV, 182.

Frédéric II, dit le Grand, roi de Prusse. Sa jeunesse, dureté de son père à son égard, II, 200. Ses liaisons avec Voltaire, 203. Son avènement au trône, 205. Son entrée en Silésie, 208. Bataille de Molwitz, 209. Seconde victoire, la paix de Breslaw lui assure la Silésie, 211. Il abandonne les alliés dans la guerre de la succession d'Autriche, ibid. Honneurs qu'il rend à Voltaire; il se rapproche de la France contre l'Autriche, 261. Entre en Bohème, contient la Saxe et me-

nace la Moravie, 279. Situation critique de son armée, il s'éloigne de ses conquêtes et abandonne Prague, 281. Craint pour la Silésie; appelle en vain les Français en Allemagne, 311. Est repoussé dans ses états, 312. Justice qu'il rend au maréchal de Saxe, 322. Embarras de ce prince: il demande la paix, l'Autriche la lui refuse, 312. Il gagne la bataille de Friedberg, 312. Et celle de Sohr, 313. Il envahit la Saxe; entre à Dresde et y fait la paix avec Marie-Thérèse, 314. -Ses liaisons et querelles avec Voltaire, rupture éclatante, III, 127. Il fait arrêter le poête à Francfort, 128. Ligue générale contre ce prince, 235. Il envahit la Saxe, 238. Gagne la bataille de Lovositz, 240. Fait l'armée saxonne prisonnière, 242. Préparatifs des puissances contre lui, 268. Il entre en Bohème, 270. Gagne la bataille de Prague, 272. Perd celle de Kolin, 274. Et celle d'Hastenbech, 281. Convention de Closter-Severn, 286 et suiv. Il paraît désespéré de sa situation; son épître à Voltaire en cette circonstance, 287. Il se rend en Saxe, 292. Est vainqueur à Rosback. 294. Il retourne en Silésie, 298; gagne la bataille de Lissa, 300. Secours qu'il reçoit de l'Angleterre; rupture de la convention de Closter-Severn; succès de l'armée hanovrienne sous le prince Ferdinand, 307. Il assiége Olmutz, abandonne la Moravie et rentre en Bohème, 309. Bataille de Zorndorff. 312. Bataille de Hochkirch, 314 et suiv. Il répare ses revers, 316. Combat de Crévelt, 318. Bataille de Francfort, 335. Campagne du prince Henri dans la Saxe. 336. Combats de Maxen et de Landshut, 350. Batailles de Lignitz et de Torgau, 350. Triste situation du roi; il s'allie avec la Russie, 365. Paix entre les puissances belligérantes, 368. — Sage administration de ce prince; sa modération politique; il propage l'irréligion en France, IV, 182. Ses entrevues avec l'empereur Joseph II, 288. Il partage la Pologne, 301.—Condamne hautement les principes des Torys d'Angleterre, et professe de l'admiration pour les sages du congrès américain, V, 73. Se déclare le vengeur du prince des Deux-Ponts, dont Joseph II voulait envahir l'héritage, 176. S'occupe du bonheur de son peuple dans sa vieillesse, 310. — Sa mort; ressources qu'il laisse à son successeur, VI, 173.

Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, prince prodigue, et d'un caractère indéterminé, se précipite dans les entreprises les plus téméraires; son portrait, VI, 174. Envoie des troupes au secours du stathouder,

et soumet la Hollande; conséquences déplorables pour lui de cette expédition, 194 et suiv.

Freteau, conseiller au parlement, un des chefs de l'opposition contre la cour; son exil, VI, 210 et suiv.

G

GAILLARD, historien et philosophe bienveillant, VI, 41. Galissonnière (le marquis de La), gagne la bataille navale de Port-Mahon, III, 227.

Génes. Prise de cette ville par les Autrichiens, qui l'accablent de contributions; soulèvement des habitans, qui les chassent; secours envoyés par la France; délivrance totale de cette ville, II, 337 et suiv.

Genève. Discordes et troubles dans cette ville; projet d'une ville rivale sur le lac, IV, 151.

Gentil, savant astronome; ses voyages dans les Indes, VI, 57.

Gerbier, avocat; son éloquence, VI, 96.

Germain (le comte de St.-), grand partisan de la discipline allemande, III, 279. Est battu à Crévelt et rappelé, 318. — Nommé ministre de la guerre, IV, 353. Ses plans de réforme, 358. — Essai malheureux d'un nouveau système de discipline; sa disgrâce, V, 18.

Gessner, poëte allemand; ses Pastorales, VI, 49. Gibraltar. (Voyez Espagne, Angleterre, France.)

Gilbert, poëte satirique; ses talens, sa mort, VI, 47. Girardin (le marquis de), ami de J.-J. Rousseau, le reçoit à Erménonville, et fait placer son tombeau dans l'île des Peupliers, V, 151.

Goertz (le comte de), ministre suédois, arrêté en Hollande; et pourquoi, I. 186. Le czar Pierre obtient sa liberté, 191. — Il a la tête tranchée, II,

197.

Goislard de Monsabert, conseiller au parlement; un des chefs de l'opposition contre la cour; est enlevé par la force armée au sein de cette assemblée, et conduit dans une prison d'état, VI, 228.

Gournai (Vincent de), intendant du commerce, un des chess des économistes, IV, 79.

Grasse (le comte de), amiral français; (Voyez Amérique, Marine, France.)

Gresset. Sa comédie du Méchant; caractère de son talent, III, 60.

Guerre d'Amérique. (Voyez Amérique, Angleterre, France, etc.)

Guerre de la succession d'Autriche. (Voyez Autriche, France, Prusse, Baviere.)

Guerre de la succession d'Espagne. (Voy: Espagne, France.)

Guerre de sept ans. (Voyez Autriche, France, Prusse.) Guiche (le duc de), colonel des gardes françaises, vendu au duc d'Orléans. Entre dans les conseils créés par le régent, 1, 121.

Guichen (le comte de), commandant d'escadre, rémplace le comte d'Estaing; soutient plusieurs batailles glorieuses contre l'amiral anglais Rodney, V, 198 et suiv.

Guillaume V, stathouder, II, 360 — Sa conduite suspecte pendant la guerre d'Amérique, VI, 190. Les Hollandais le forcent à se rapprocher de la cour de France, 192. Attentats contre ses prérogatives; émeute qu'il excite à La Haye contre les chefs du parti populaire, 194. Intrigues de son épouse, qui en fait le vassal de l'Angleterre et de la Prusse, lbid.

Il fait marcher ses troupes contre la ville d'Utret ht, elles sont repoussées par les patriotes, 197. Langage arrogant qu'il tient aux Hollandais; les États de Hollande le déclarent déchu de tous ses emplois; son épouse est arrêtée, 198. Anecdote relative au voyage de cette princesse, ibid. Soumission de la Hollande; le stathouder et son épouse jouissent avec arrogance d'un succès humiliant, 199. Destitutions, exils et confiscations de biens qu'ils pronoucent contre les patriotes vaincus, 200.

Guimond-de-la-Touche, poëte; son Iphigénie en Tauride, VI, 47.

Gustave III, roi de Suède, opère une révolution dans ce pays, IV, 303. — Applaudit à celle d'Amérique, V, 74. Fait fleurir les lettres, l'agriculture et le commerce; les philosophes français le comptent au nombre de leurs disciples, 311. — Par ses qualités personnelles, approche du grand Frédéric, VI, 174. Son expédition en Finlande; il marche sur Pétersbourg, et s'arrête au moment de voir couronner son entreprise; portrait de ce prince par Ségur, 175. Il rétablit sa gloire dans une bataille navale contre le prince de Nassau, 1764

Guyane (la). (Voyez Marine.

## · H

Hamilton, écrivain spirituel; ses Mémoires du chevalier de Grammont, III, 14.

Harcourt (le maréchal d') entre au conseil de ré-

gence, I, 121.

Harpe (La), littérateur, imitateur de Voltaire au théâtre, IV, 144. — Adepte de la philosophie par soumission pour ses maîtres; fécondité de ses productions; son talent apprécié, VI, 40. Poëte du second ordre, 46.

Helvétius. Son livre de l'Esprit, condamné, IV, 114. Hollande (la) est subordonnée à l'Angleterre; coup

d'œil sur la situation de cette république, II, 356. Révolution politique, rétablissement du stathoudérat dans la maison d'Orange; opérations militaires; bataille de Lawfelt; siége de Berg-op-Zoom, 360 et suiv. Siége de Maëstricht; suspension d'armes et négociations suivies de la paix d'Aix-la-Chapelle, 384. — Enthousiasme qu'excite en Hollande la révolution d'Amérique, V, 75. Ses colonies menacées par l'Angleterre, 194. Sont reconquises par les Français, qui les restituent, 247. Bataille navale de Doggers-Bank contre les Anglais, 251. Perte des établissemens sur la côte occidentale de Sumatra, 279. Suffren vient au secours des Hollandais, et reprend Trinquemale, dans l'île de Ceylan, ibid. et suiv. Paix avec l'Angleterre, 286. — Révolution de la Hollande, et ses causes, VI, 190. Intrigues de · l'Angleterre dans ce pays , 194. Intrigues de l'épouse du stathouder, ibid. Commencemens de guerre civile, 197. L'épouse du stathouder est arrêtée dans un voyage; signal de la guerre, 198. Expédition du duc de Brunswick, qui prend les villes d'Utrecht et d'Amsterdam, 201 et suiv. La Hollande, soumise par la Prusse, devient en quelque sorte une province anglaise, 203,

Horn (le comte de). Son crime, son supplice, I, 303. Hospital (le marquis de l'), mathématicien célèbre, III, 16.

Howe (amiral). Il est reconnu par les Anglais pour leur plus grand homme de mer, V, 277.

Hyder-Ali, souverain de Mysore et des Marattes; ses actions militaires dans la guerre de l'Inde; sa mort, V, 282.

I

Impôts. (Voyez Finances.) Indes orientales. (Voyez Marine et Colonies.) Insurgens (guerre des). (Voyez Amérique.) JANSÉNISME et Constitution Unigenitus, I, 55. Victimes des querelles suscitées à ce sujet, 81. Le régent les fait rendre à la liberté, 125. Enregistrement de la bulle *Unigenitus* au grand conseil et au parlement, 328. Lit de justice pour l'enregistrement forcé de toutes les bulles contre le jansénisme, II, 75. — Les jansénistes persécutés par les jésuites et l'archevêque de Beaumont; billets de confession; troubles, anarchie, III, 174 et suiv. Accusations réciproques à l'occasion du régicide de Damions, 251. — Ils poursuivent les jésuites, IV, 5 et suiv. Jefferies (le docteur); sa traversée aérostatique du

Pas-de-Calais avec Blanchard, VI, 89.

Jésuites. Leur déchaînement contre le P. Quesnel; querelles religieuses qu'ils excitent, I, 57. Ils recommencent les prédications fanatiques, 127. Les confesseurs du roi sont pris dans leur corps, 317. -Intrigues de ces moines contre les jansénistes, II. 68. — Services qu'ils rendent aux lettres; travaux de leurs missionnaires à la Chine, III, 51. Inquiétudes que leur donne l'Encyclopédie, 84. Leurs tentatives pour établir une sorte d'inquisition. 173. Eux et les jansénistes s'accusent réciproquement à l'occasion du régicide de Damiens, 251. — Dispositions de la cour contre eux, IV, 5. Sont chassés de la Chine, 8. Affaire du Paraguai, 9. Le marquis de Pombal se déclare contre eux, 10. Procès de plusieurs seigneurs portugais et des jésuites, 11. Ils sont expulsés du Portugal, 16. Cri d'accusation contre eux en France, 17. Le parti philosophique se déclare contre eux, 21. Procès du P. Lavalette, 23. On discute leur constitution, 25. Convocation de plusieurs évêques, 27. Le parlement les sécularise, 29. Autres arrêts contre eux, 30. Edit qui les abolit, 34 Ils conservent un parti puissant en Bretagne; leurs intrigues contre La Chalotais, 102. Leur abolition confirmée par une bulle du pape, 281.

Joly de Fleury, avocat général au parlement de Paris, se déclare contre la bulle Unigenitus, I, 81. Se rapproche du duc d'Orléans, concurrent pour la régence, 89. Attaque le testament de Louis XIV, 108 et suiv. Sa conduite modérée dans le conseil de conscience créé par le régent, 127. Est nommé procureur général, 147. — Fait rejeter la légende de Grégoire VII; son élocution précise et lumineuse, II, 73.

Joly de Fleury, contrôleur général des finances; ses opérations, V, 259. La reine se déclare contre lui; sa disgrâce, 263. — Il a laissé l'anarchie s'introduire dans l'administration des finances, VI, 4.

Jonquière (La), vice-amiral. Son intrépidité contre les Anglais au cap Finistère, II, 379.

Joseph II, archiduc d'Autriche, prend le titre d'empereur et de roi des Romains, IV, 180. Ses entrevues avec Frédéric, roi de Prusse, pour le partage de la Pologne, 288. Son voyage en France, V, 132. Il quitte le rôle d'un prince philosophe pour prendre celui d'un prince conquérant, 176. Abolit la peine de mort dans ses états, et se prononce pour l'abolition de la servitude, 309. Sa conduite ferme et mesurée envers le pape Pie VI; règlemens par lesquels il restreint l'autorité ecclésiastique, ibid. Agitation de son caractère; il médite le partage de la Turquie européenne, son entrevue à ce sujet avec Catherine II dans l'antique Tauride; quelques circonstances importantes de ce voyage, VI, 176 et suiv.

Juigné (M. de), archevêque de Paris, membre de l'assemblée des notables, VI, 135. Ses libéralités; sa bienfaisance, 262.

Jussieu (de), savant botaniste, III, 49.

K

Kersaint (le comte de), marin distingué; reprend sur les Anglais les colonies hollandaises de Démérari, Essequebo et Surinam, V, 247.

Ŀ

LA BARRE, son supplice, IV, 90.

La Condamine. (Voyez Condamine.)

Lagrange, savant français, VI, 82.

Lagrange-Chancel. Ses Philipiques contre le régent, 1, 363.

Laharpe. (Voyez Harpe (La)

Lally (le comte); son expédition dans l'Inde, III, 347. — Son procès et détails à ce sujet, IV, 94 et suiv.

Lambert (la marquise de); ses leçons de morale appréciées, III, 55.

Lambert (Saint-), poëte, IV, 144. — Son poëme des Saisons; son Catéchisme universel, VI, 46.

Lameth (le comte Charles de ) se distingue au combat de Yorck-Town, V, 242.

Lamoignon (le président de) membre de l'assemblée des notables, VI, 131. Est nommé garde-des-sceaux, 155. Résume les travaux des notables, 157. Son discours à la séance royale du parlement pour les édits des emprunts et des protestans, 214. Ses projets contre le parlement, 220. Ils sont divulgués; son nom est couvert d'opprobre, 223. Il fait déclarer tous les parlemens en vacance, 227. Sa disgréee, 245

Lamoignon-Malesherbes, premier président de la cour des aides, propage la doctrine des économistes, IV, 77. Ses protestations contre le despotisme ministériel dans l'affaire des parlemens Maupeou, 247. Il

est appelé au ministère, 349. Intrigues à la cour contre lui; il donne sa démission, 365. — Rentré dans le conseil, il provoque l'édit de 1787 en faveur des protestans, VI, 220.

Lamothe-Houdart. Son influence sur les lettres, HI, 11. Erreurs de son goût; Inès de Castro, 54.

Laplace, savant français, seconde la révolution de Lavoisier dans la chimie, VI, 77.

Laurencin (le comte de), son ascension aérostatique à Lyon, VI, 88.

Lauzun (le duc de) prend le Sénégal aux Anglais, V, 192. Se distingue à Yorck-Town, 242.

Laval (le comte de) embrasse le part de la duchesse du Maine contre le régent; son portrait, I, 216. Il est mis à la Bastille, 228.

Laverdi, conseiller au parlement, est nommé contrôleur général, IV, 76. Fait rendre un édit sur le commerce des grains, 82. Se prononce contre l'audace parlementaire dans l'affaire de La Chalotais, 106.

Lavoisier, célèbre chimiste, dévoue sa grande fortune à l'intérêt des sciences; son esprit vaste, ses décou vertes; il crée une langue nouvelle pour la chimie, VI, 76.

Law, son renvoi; confiscation de ses biens, sa mort, I, 301: Son système, voyez Finances, France.

Lebrun. (Voyez Brun.)

Leibnitz, rival de Newton, lui dispute le calcul des

fluxions. III, 15.

Lemière, poëte dramatique, IV, 144. — Eut de fréquentes inspirations de génie; ses défauts de goût et d'harmonie, VI, 47.

Léopold, due de Lorraine, un des princes les plus sages et les plus heureux de son siècle; notice sur sa vie, II, 163.

Lettres (Voyez Tableau des lettres.)

Ligne (le maréchal prince de); extrait de sa correspondance sur le voyage de Catherine II et de Joseph II en Crimée, VI, 176. Portrait brillant qu'il - fait du prince de Nassau , 186.

Lisbonne. Désastre de cette ville, III, 219.

Lits de justice, du 26 août 1718; les arrêts du parlement contre le système de Law sont cassés; les princes légitimés sont réduits au rang de leur pairie, I, 206 et suiv.. — Du 8 juin 1725, pour l'enregistrement de l'édit sur l'impôt du cinquantième, II, 37. — Du 3 avril 1730, pour l'enregistrement forcé de la constitution Unigenitus, 75. — Du 21 août 1756, pour la création de l'impôt des deux vingtièmes, III, 247. — Du 15 avril 1771, pour la suppression du parlement de Paris et de la cour des aides, et la transformation du grand conseil en nouveau parlement, IV, 248. — Du 12 novembre 1774, pour le rappel des parlemens, 331. — Du 12 mars 1776, pour divers édits de Turgot, 361.— De l'année 1785, pour l'emprunt de quatre-vingts millions, VI, 11. — De 1787, pour l'impôt du timbre et la subvention territoriale, 173. — Du 6 mai 1788, pour l'établissement des grands bailliages et d'une cour plénière, 220.

Locke; sa logique, sa soumission pour les livres saints,

III, 36.

Lorraine (la). Réunion de cette province à la couronne de France, II, 163.

Loterie royale. Sa création, V, 20.

Louis XIV. Etat de la France vers la fin de son règne; symptômes de vieillesse et de décadence dans une monarchie récemment élevée au comble de la gloire, I, 3 et suiv. Division à la cour et dans sa famille, 12. Part qu'on lui fait prendre aux querelles religieuses, 55. Il établit l'impôt du dixième sur les revenus, 59. Actes de despotisme qui lui sont suggérés, 81. Ses embarras et sollicitudes à ce sujet, 82. Élévation de ses fils légitimés, 85. Son testament et codicile, 86. Ses derniers momens et sa mort, 93 et suiv. Funérailles de ce prince. Insultes faites à ses restes, 116, Son règne offre deux époques littéraires; développemens à ce sujet, III, 3 et suiv.

Louis XV. Education du jeune roi, I, 331. Il tombe

dangereusement malade; joie qu'occasione son rétablissement, 333. L'infante d'Espagne lui est promise en mariage; négociations à ce sujet, 335 et suiv. Son sacre; éclat de cette cérémonie, 352. — Voyage et fête de Chantilly; mort du duc de Melun dans une partie de chasse, II, 14. — Renvoi de l'infante, et mariage du roi avec la fille de Stanislas, roi de Pologne, 22 et suiv. Lit de justice pour l'impôt du cinquantième, 37. Fleury lui apprend à dissimuler; il exile le duc de Bourbon; sa dureté envers la reine, 40. Mœurs de la cour; sociétés qui la partagent, 51 et suiv. Naissance d'un dauphin; 58. Lit de justice pour la constitution Unigenitus, 75. Changement dans les mœurs du roi, 170. La duchesse de Mailly devient sa maîtresse, 172. Elle est supplantée par M<sup>me</sup>. de Vintimille, sa sœur, 174. Couches et mort de celle-ci, 177. M<sup>me</sup>. de la Tournelle, nommée duchesse de Châteauroux, succède à ses deux sœurs, 178. Après la mort de Fleury, le roi veut paraître conduire lui-même le ministère des affaires étrangères, 252. Son insensibilité léthargique, 254. Nobles inspirations qu'il reçoit de la duchesse de Châteauroux; il va à l'armée de Flandre, 269. Conduit une armée au secours de l'Alsace; madame de Châteauroux le suit; il tombe malade à Metz, 273. Ses terreurs et sa confession; il renvoie sa maîtresse, 275. Arrivée de la reine et du dauphin auprès du roi, et détails à ce sujet, 276. Alarmes de la nation; preuves et motifs de son amour pour le roi; réjouissances spontanées pour son rétablissement, 278 et suiv. Il est surnommé le Bien-Aimé. Son retour à Paris; il rappelle la duchesse de Châteauroux, 286. Mort de cette maîtresse; le roi tente vainement de subjuguer madame de Flavacourt, la cinquième de ses sœurs, 289. Elle est remplacée par la marquise d'Etiole, depuis duchesse de Pompadour, 292. Mariage du dauphin; son départ avec le roi pour l'armée de Flandre, ibid. et suiv. Belle conduite du roi après la bataille de Fontenoy, 300. Son

retour à la cour, 307. Il offre constamment la paix; influence politique de madame de Pompadour, 357. Le roi part pour la Flandre hollandaise, assiste à la bataille de Lawfelt, 361 et suiv. Sa modération; il rend toutes ses conquêtes, 410.—Ses prodigalités, III, 145. Faible opposition de sa famille contre la marquise de Pompadour, 147. Occupations futiles de ce prince, 154. Sa galanterie, 156. Ses infâmes désordres, le parc aux cerfs, 157. Satires, libelles, lettres de cachet, 162. Emeute à Paris; haine du peuple contre le roi; triste origine du chemin nommé la Révolte, 164 et suiv. Assassinat du roi; procès de Damiens, 251 et suiv. — Ses irrésolutions dans l'affaire des jésuites, IV, 28 et suiv. Tableau de sa cour après la paix de 1763; il s'occupe plus de sa maison que de son royaume; mort de madame de Pompadour, du duc de Bourgogne, du dauphin et de son épouse; la cour paraît prendre un nouvel aspect, 35-65. Mort de la reine, 69. Le roi se livre à de nouveaux désordres, 71. Madame Dubarry, sa faveur, sa présentation à la la cour, 204 et suiv. A l'instigation de la favorite et du chancelier Maupeou, il dissout et recompose tous les parlemens dans un lit de justice, 255 et suiv. Ses étranges spéculations le font accuser de faire le commerce des grains; divisions secrètes à la cour et anarchie dans son conseil, 272. Ses orgies; le scandale fait de nouveaux progrès, 278. Ses agens secrets qui ont pris part aux affaires de la Pologne, sont victimes de sa discrétion avec son ministre, 302. Sa mort et ses causes, toutes les classes de la nation outragent sa mémoire, 314 et suiv.

Louis XVI. Sa naissance, III, 190. Son mariage avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, fêtes à cette occasion; événement malheureux, 216 et suiv. Ses dispositions à son avénement au trône, 316. Il prend pour guide le comte de Maurepas, 319. Rappelle les parlemens, 331. Scènes à Versailles à l'occasion d'une disette factice, 343. Sacre du roi, 347. — Tableau de la cour après la retraite de Turgot et

Malesherbes, V, 6. Les vertus et bonnes qualités du roi sont impuissantes pour arrêter les désordres du luxe, 12. Avis et prédictions qui lui sont adressées au sujet de la protection qu'il donne aux confédérés américains, 76. Il ambitionne le titre de leur libérateur, 164. Leur prodigue des secours de tout genre, 231. Il en fait autant pour les Hollandais, 247. Fatale révélation sur son caractère; facilité avec laquelle il sacrifie ses ministres, 257. Après la mort de Maurepas, il veut diriger lui-même le travail des finances, et bientôt est forcé d'y renoncer, 260. - Sa confiance dans l'administration de Calonne, VI, 5. Ce ministre le prépare à la convocation d'une assemblée des notables, 11. Tableau de la cour; régularité des mœurs du roi; ses occupations, ses études, faiblesse de son caractère, 18. Il rédige luimême les instructions de La Pérouse pour sa malheureuse expédition, 67. Sollicitude avec laquelle il s'occupe du sort des pauvres ecclésiastiques, 97. Malgré ses principes populaires, il est conduit à établir une ligne de démarcation injurieuse entre les militaires nobles et les militaires roturiers, ibid. Sa conduite dans l'affaire du collier, 107 et suiv. Il convoque l'assemblée des notables, 128. Discours qu'il y prononce à son ouverture; son contraste avec celui de Henri IV en pareille circonstance, 139 et suiv. Satisfaction qu'il éprouve de cette assemblée; félicitations réciproques à sa clôture, 156 et suiv. Il tient, pour l'enregistrement de l'édit du timbre et de la subvention territoriale, un lit de justice, que le parlement déclare nul, 162. Sa première humiliation, présage de malheurs plus terribles; froide compassion voisine du dédain, que lui montrent tous les rois de l'Europe, 179. Anecdote qui montre son excessive bonté et le peu de ménagement des courtisans envers lui, 207. Il tient une seance royale au parlement, et prend l'engagement de convoquer les états généraux; opposition qu'il éprouve de la part du duc d'Orléans pour l'édit des emprants graduels, 214. Il exile ce prince et

plusieurs conseillers; supplications menaçantes qui lui sont adressées à ce sujet, 216. Il rappelle d'Orléans et s'entretient avec lui, 218. Son nom est couvert d'opprobre à l'occasion de l'enlèvement de d'Eprémesnil, 228. Il tient un lit de justice pour l'enregistrement des édits sur les grands bailliages et la cour plénière, 231. Déclare tous les parlemens du royaume en vacances, ibid. Renonce à l'établissement d'une cour plénière, et promet les états généraux au premier mai 1789, 238. Rappelle Necker au ministère, 240. Supprime les grands bailliages; rappelle le parlement exilé, 245. Assemble une seconde fois les notables pour la formation des états généraux ; discours d'ouverture , 255. Sa lettre à Monsieur, sur le mémoire du prince de Conti contre les nouveaux systèmes, 255. Malgré l'avis des notables, il accorde aux députés du tiers-état la double représentation, 260.

Lowendalh (le comte de) se distingue à la journée de Fontenoy, II, 300, et la prise d'Ostende, 301. Fait le siège de Berg-op-Zoom, qu'il prend d'assaut, 365. Est nommé maréchal de France, 367.

Luzerne (M. de la), ex-ambassadeur en Angleterre, est nommé au ministère de la marine, VI, 207.

## M

Mably (l'abbé de). Ses écrits politiques, IV, 141.

Machault, contrôleur général, dévoué à madame de Pompadour et intrépide adversaire du clergé, mepace les biens ecclésiastiques, III, 168. Sa rivalité avec d'Argenson, 184. Il négocie le rappel du parlemeut exilé dans l'affaire des billets de confession; est trahi par la cour, passe au ministère de la marine, 191. Se déclare contre madame de Pompadour; est exilé, 266. Maillebois (le maréchal de). Sa disgrâce pour la retraite de Prague, II, 234. Ses succès en Italie, 307. Il est battu et obligé à la retraite, 336. — Ambitieux et jaloux, il veut renverser tour à tour d'Estrées et Richelieu, III, 280. Accusé pour sa conduite à l'affaire d'Hastenbeck, est arrété et privé de tous

ses emplois, 284.

Mailly (la comtesse de), maîtresse de Louis XV. II. 172. Pénitence austère à laquelle elle se voue, 293. Maine (le duc du), fils légitimé de Louis XIV, concurrent pour la régence, I, 84. Son manège à l'occasion du testament du roi, 86. Les seigneurs se disposent à l'abandonner, 92. Il traduit l'Anti-Lucrèce du cardinal de Polignac, 93. A la mort du roi, est abandonné à ses propres forces, 99. Son inaction, 101 et suiv. Entre au conseil de régence, 120. Requête des princes contre lui et les autres fils de Louis XIV légitimés, 150. Son parti se fortifie, 153. Et demande les états généraux, 157. Intrigues de la duchesse, ibid. Coup d'autorité du régent contre ses partisans, 158. Il est privé de la qualité de prince du sang, et déclaré inhabile à succéder, 159. Lit de justice où les princes légitimés sont réduits au rang de leur pairie, 206 et suiv. Faiblesse du duc; emportemens de sa femme qui se lie avec Albéroni, 211 et suiv. Conspiration de Cellamare, son plan, ses chefs; elle est découverte; le duc et la duchesse sont arrêtés, 212 et suiv. La duchesse compromet tous ceux de son parti, 234. Protestation du duc contre le complot où sa femme s'était engagée, 236. — Le duc reparaît à la cour de Louis XV; la société de la duchesse déplaît au roi; les princes légitimés recouvrent leurs prérogatives. II. 52 et suiv.

Maintenon (madame de) intervient dans les querelles théologiques, I, 57. — Sa correspondance avec la princesse des Ursins, 70. Encourt la haine du jésuite Letellier, 82. Comment elle amène Louis XIV à faire son testament, 86. Sa faiblesse pendant les derniers ... momens du roi, qui la recommande au duc d'Orléans, 100. Reçoit à Saint-Cyr la visite du régent, 123. — Celle du czar Pierre, 190. Sa mort; réflexions à ce sujet, 239.

Malfilatre, poëte; ses talens, sa mort précoce, VI, 47.

Mallebranche, seul vrai commentateur de Descartes, III, 6.

Malouet rédige avec sagesse les cahiers de son bailliage, VI, 272.

Malplaquet (bataille de). Voyez France.

Maréchal, premier chirurgien de Louis XIV, prend auprès de ce prince la défense du duc d'Orléans, accusé faussement de plusieurs, parricides, I, 33. Annonce au roi sa fin prochaine, 96.

Marie - Antoinette, archiduchesse d'Autriche. Son mariage avec le dauphin, depuis Louis XVI, IV, 216 et suiv. Dispositions des esprits à son égard à l'avénement de ce prince, 319. — Son caractère; son désir de plaire, V, 9. Son empire sur les ministres; elle veut paraître tenir les rênes de l'état : son inhabileté à conduire les intrigues de cour, 220. Comment on l'amène à seconder les vues de Necker. 222. Elle accouche d'un dauphin, 259. Se déclare contre Vergennes, Joly de Fleury et tout le conseil des finances 262. - Elle est l'âme de toutes les fêtes à la cour, dispense toutes les récompenses, influe sur toutes les délibérations, VI, 20. Sa société intime; elle est l'objet de la haine et de la ealomnie, 21. Elle fait la révolution dans les modes, 30. Son dédain pour le mesmérisme, 91. Elle est compromise dans l'affaire du collier, animosité que ce procès excite contre elle dans le public, 107 et suiv. Alarmes et mécontentement que lui fait éprouver l'assemblée des notables, 150. Le duc d'Orléans lui écrit de son exil, 219. Sa lettre à Necker pour l'inviter à rentrer au ministère, 242.

Marie-Thérèse, reine de Hongrie. Son portrait; ses droits à la succession d'Autriche, II, 205. Dévouement des Hongrois à sa cause, 249. L'Angleterre et la Sardaigne prennent son parti; elle joue le cardinal de Fleury, 231. Sa joie, ses espérances, 255. Son époux est élu empereur d'Autriche, 310. — L'archiduchesse sa fille, mariée au dauphin, IV, 216. Elle partage la Pologne, 301.

Marine et colonies, Projet de descente en Angleterre; combat naval devant Toulon, II, 266 et suiv. Tentatives des Anglais sur les côtes de Bretagne; combat au cap Finistère; coups portés à notre marine, 378 et suiv. Succès dans les Indes; rivalité de Dupleix et de La Bourdonnaie, 380 et suiv. — Prospérité de Saint-Domingue, III, 207. Affaires des Indes, succès et revers, 208. Affaires du Canada, 210 et suiv. L'Angleterre nous enlève trois cents vaisseaux sans déclaration de guerre, 218. Expédition de Mahon; victoire navale des Français, 227 et suiv. Les Anglais brûlent des vaisseaux à Cherbourg et à Port-Malo; ils sont battus à Saint-Cast; 321. Combat naval de Lagos; déroute de l'escadre de Brest, 341. Perte de la Guadeloupe et de Québec, 344. Expédition de Lally dans l'Inde, 345. Perte de la Martinique, du Canada et de tous les établissemens dans les Indes orientales, 362. — Expédition de la Guyane, IV, 147. — La marine française a réparé ses ruines; apprêts d'une guerre maritime, 177. — Flottes de Brest et de Toulon, V, 153. Combat de la Belle-Poule, 156. Combat d'Ouessant, et plaintes à ce sujet contre la marine, 157. Expédition du comte d'Estaing dans l'Amérique septentrionale, 164 et suiv. Mauvais succès de l'expédition de Rhode-Island, 167. Prise de Saint-Dominique; perte des îles de Sainte-Lucie et Saint-Pierre, 172. Funeste combat de Sainte-Lucie, 173. Menaces d'une descente en Angleterre, 182. Conquête de l'île Saint-Vincent et de la Grenade, 199. Fatale expédition de Savanah, 184. Evacuation de Rhode-Island par les Anglais, 191. Prise du Sénégal par le duc de Lauzun, 192. Jonction des escadres française et espagnole dans les Antilles, 196. Plan des opérations navales pour l'année 1781, 227.

Attaque malheureuse sur l'île de Jersey, 232. Départ du comte de Grasse pour les Antilles; combats dans cette mer, 233. Les Français prennent l'île de Tabago, 234. Son entrée et sa victoire dans la baie de Chesapeach, 241. Prise de l'île de Saint-Eustache par le marquis de Bouillé, 245. Prise de Démérari, d'Essequebo et de Surinam par le comte de Kersaint, 247. Prise de l'île Saint-Christophe, ibid. Conquête de l'île de Minorque et du fort Saint-Philippe par le duc de Crillon, 249. Bataille navale perdue par le comte de Grasse, 262. Belle défense du Formidable et de la Ville de Paris, 264. Cette défaite détruit l'équilibre entre la marine de France et celle d'Angleterre, 266. Expédition de Gibraltar; batteries flottantes du chevalier d'Arcon incendiées par les Anglais, 270 et suiv. Expédition de l'amiral Suffren dans les Indes orientales; victoires navales à Trinquemale et à Gondelour, 279 et suiv. — Nouvelle Compagnie des Indes, VI, 12. Voyages de Bougainville autour du monde, 59. Expédition de la Pérouse, 67.

Marivaux, auteur comique; défauts de son style, III, 57.

Marlborough (le duc de), habile politique et grand capitaine; notice historique, I, 162 et suiv.

Marmontel, protégé par madame de Pompadour, IV, 41. Son Bélisaire; ses Contes moraux, 144.

— Indépendance de ses opinions littéraires; timidité de ses opinions philosophiques, VI, 40.

Marseille (peste de). Voyez Belzunce.

Martinique (la). Voyez Marine.

Massillon, évêque de Clermont; ses sermons, I, 318. — Son talent est voisin de la perfection, III, 13.

Maupeou, premier président du parlement; rôle qu'il joue dans les querelles de son corps 'avec la cour, III, 191.—Il est nommé chancelier; sa haine contre les parlemens; son portrait, IV, 211. Ses bassesses auprès de madame Dubarry, 213. Ses

opérations contre les parlemens, 230 et suiv. Il se sert de l'autorité des philosophes, 242. Il multiplie les lettres de cachet, 249. Sa disgrâce excite une joie turbulente, 321.

Maupertuis. Voyages de ce savant, III, 47. Sa jalousie, son despotisme; Frédéric prend parti pour lui contre Voltaire, 124 et suiv.

Maurepas (le comte de), secrétaire d'état de la marine, esprit aimable et frivole, II, 49. Ennemi des parlemens dont il devint plus tard l'appui, 84. Chansonne l'abbé Pucelle, 91. Perd son crédit, 252 Est calomnié à l'occasion de la mort de la duchesse de Châteauroux, 291. — On lui attribue une épigramme contre madame de Pompadour; il est exilé, III, 147. — Nommé ministre d'état à l'avénement de Louis XVI, IV, 323. Fait rétablir l'ancien parlement, 331. Intrigue pour le renvoi de Turgot et de Malesherbes, dont la considération l'importune, 359. — Laisse introduire des désordres à la cour; est l'apologiste de ses goûts futiles, V, 17. Fait confier la direction des finances à Necker, 24. Ministre sans titre et sans volonté; on craint plus ses railleries que sa surveillance, 125. Il profane la dignité de sa vieillesse et trahit la confiance du roi; sa mort, 260.

Maurice, comte de Saxe; ses penchans héroiques, notice sur sa vie, II, 122. Assaut et prise de Prague, 216. Prise d'Egra, 222. Il reçoit le bâton de maréchal, 258. Ses idées sur une nouvelle organisation du système militaire de la France, 259. Il se distingue dans la guerre des Pays-Bas, 269. Déploie toutes les ressources de l'art militaire, et se met au rang des plus grands capitaines, 271. Il gagne la bataille de Fontenoy, 300. Prend Bruxelles, 321. Est l'objet de l'enthousiasme des Français; le roi le comble de biens et d'honneurs, 322 et suiv. Gagne la bataille de Raucoux; le roi lui fait présent de six des canons pris à cette journée, 329. Ses opérations militaires en Hollande; bataille de Lawfelt, siége de

1.

Berg-op-Zoom, 361 et suiv. Entre dans Maëstricht, 384. — Sa mort, son mausolée, III, 200.

Maury (l'abbé). Son panégyrique de saint Vincent de Paul, VI, 102.

Médicis (Jean-Gaston de), grand-duc de Toscane, dernier rejeton de cette illustre famille; sa mort, II, 166.

Menízel, audacieux partisan, fléau de la Bavière; tué sous les murs de Sarbruck, II, 255.

Menzicoff (le prince), compagnon de Pierre-le-Grand; son origine, ses talens militaires, II, 112. Est soupçonné à l'occasion de la mort de l'impératrice Catherine, 114. Sa toute-puissance, 115. Sa disgrâce, 118. Ses prétentions au duché de Courlande, 123.

Mersenne (le P.), savant français, III, 6.

Meslier (Jean), écrivain irréligieux, curé apostat, III, 89.

Mesmer, médecin allemand; sa doctrine mystérieuse du magnétisme animal; enthousiasme momentané qu'elle excite; le ridicule en fait justice, VI, 91.

Mesmes (de), premier président au parlement de Paris; homme léger et présomptueux, vendu au régent, 1, 103.

Metrie (La) écrivain irréligieux, III, 89.

Michelson, gouverneur de Saint-Pétersbourg; commeilt il garantit cette capitale de l'invasion des Suédois, VI, 186.

Mirabeau (le comte de) commence sa renommée par ses excès et par son art à les justifier, VI, 96. Il s'annonce comme le fléau du pouvoir arbitraire, ibid. Se fait homme public pour couvrir les excès de sa vie privée; sa condnite dans les élections de Provence; repoussé des nobles, il devient l'idole du tiers état; son discours contre l'aristocratie de la noblesse; il y fait l'éloge des vengeances de Marius, 266.

Miroménil (Huë de), président du parlement de Normandie; est nommé garde-des-sceaux, IV, 323. — Ne joue qu'un rôle insignifiant, V, 130 et VI, 140.

Ennemi secret de Galonne, agit contre lui dans l'assemblée des notables, 147. Sa disgrâce, 153.

Mæurs et philosophie. (Voyez Tableau des).

Monge, savant français, seconde la révolution de Lavoisier dans la chimie, VI, 77.

Monnaies. Leur refonte après la mort de Louis IV,

I, 131. (Voyez Finances.)

Monsieur, frère de Louis XVI, membre de l'assemblée des notables, VI, 130. S'y range du parti de l'opposition contre les projets de Calonne, 147. Est salué de mille acclamations par le peuple, prend plaisir à se laisser soupçonner d'opposition contre la cour, 172. A la seconde assemblée des notables, vote pour la double représentation du tiers état, 255.

Montbarey (le prince de), ministre de la guerre, modifie le système de la discipline militaire du comte de Saint-Germain, V, 17 et suiv. Il est rem-

placé, 219.

Montesquieu. Ses Lettres Persanes, son Esprit des Lois, III, 26 et suiv. Il va observer l'Angleterre, 37. Son ouvrage sur les Causes de la Grandeur et de la Décadence des Romains, 42. Effets que produisit son Esprit des Lois, 113. Traits de bienfaisance; sa mort, 122.

Montgolfier (les frères), inventeurs des ballons aéros-

tatiques, VI, 78. Leur ascension à Lyon, 88. Montmorin (le comte de), ministre des affaires étran-

gères, VI, 139.

Mothe-Piquet (le chevalier La), chef d'escadre distingué. Son mécontentement à la suite du combat d'Onessant, V, 157. Il monte l'Annibal; ses succès contre l'amiral Rodney, 227. Il concourt à la conquête de l'île de Minorque, 249. Se distingue au siége de Gibraltar, 270.

Mothe-Valois (la comtesse de La). Son arrestation, sa condamnation dans le procès du collier; détails à ce sujet. Réfugiée en Angleterre. Réfugiée en Angleterre, elle y publie un libelle contre la reine,

V1, 107 et suiv.

Mounier se met à la tête du tiers état du Dauphiné,

lors des réclamations de cette province, VI, 236. Esprit de sagesse qui se fait remarquer dans les ca-

hiers rédigés par lui, 256.

Munich (le comte de), général russe, fait le siége d'Agakow; pénètre en Moldavie et en Valachie, againdit l'influence de la Russie, II, 193 et suiv. Charge de fers le régent Biren, et l'envoie en Sibérie; il y est envoyé lui-même par l'effet d'une autre révolution, 224 et suiv

## N

Naples et la Sicile. Ces deux royaumes, conquis sur l'Autriche, sont cédés par le traité de Vienne à D. Carlos, qui en est reconnu roi, II, 163. Entrée de l'amiral Mathews en ce port; conditions honteu-

ses imposées au nouveau roi, 257.

Nassau (le prince de) prend part à l'expédition de Gibraltar par les Français et les Espagnols réunis, V, 270.—Monte une des batteries flottantes; valeur héroïque et présence d'esprit qu'il déploie, 275. Devient amiral de la Russie; portrait brillant de ce militaire toujours errant, et cité partout pour sa

rare intrépidité, VI, 187.

Necker, origine de sa fortune et de sa considération; son portrait, V, 14. Il attaque la doctrine de Turgot sur le commerce des grains, 16. Fait un éloge académique de Colbert, 17. Est nommé directeur du trésor royal, et refuse les appointemens attachés à cette place, 24. Ses économies, ses emprunts, 32 et suiv. Il fait affranchir tous les mainmortables des domaines du roi, et abolir le droit de suite, 131. Sa conduite réservée lui fait beaucoup d'amis dans la noblesse et le clergé, 219. Il sort du rôle d'économe et développe les plans hardis d'un homme d'état, 221. Publication de son Compte rendu; ses effets dans le public et à la cour, 222. Il est exalté comme le libérateur de la France et l'adversaire le

plus dangereux de la puissance des Anglais; 225. Son renvoi : cette disgrâce est considérée comme une calamité publique, 257.—Son ouvrage sur l'Administration des Finances, examiné et apprécié; il contribue à renverser tous les projets de Calonne, son successeur, VI, 7 et suiv. Ses plans pour l'extirpation de la mendicité, 99. Statistique qu'il donne de la France, 102. Le vœu de ses partisans le rappelle au ministère, 155. Il impute à Calonne tout le déficit, 158. Est rappelé au conseil; refuse ce rôle secondaire; lettre affectueuse que lui écrit la reine; il rentre au ministère, 240. Ce qu'il dit à cette occasion dans ses mémoires, ibid. Il est obligé d'accomplir les vœux de l'opinion, même aux dépens de l'autorité royale, 242. Aspire à la convocation des états généraux, 248. Son plan pour leur formation, ibid. Il fait couvoquer à cet effet une seconde assemblée des notables, 255. Il demande la double représentation pour le tiers état, 260. Perd la faveur et l'appui des deux premiers ordres; veut jouer le rôle d'un modérateur, et ne faire triompher le tiers état qu'à demi, 263. Ses précautions politiques déplaisent au parti des communes; on lui oppose sa popularité, on l'étourdit à force de louanges, 264.

Newton, rival de Leibnitz; son système du monde Les savans français font ligue contre lui, III, 15. Son système acquiert beaucoup de partisans, 48.

Nicolaï, premier président de la chambre des comptes, membre de l'assemblée des notables, VI, 136.

Nivernois (le duc de ). Ses goûts nobles, sa bienfaisance, VI, 23. Membre de l'assemblée des notables, 134.

Noailles (le cardinal de) soutient contre la cour de Rome les libertés de l'Eglise gallicane, I, 57. Abreuvé de dégoûts à ce sujet, il se rapproche du duc d'Orléans, concurrent pour la régence, 89. Mot du roi en le nommant à l'archevêché de Paris, 95. Préside le conseil de conscience; sa conduite modérée, 120.—Rétracte ses opinions, dément son caractère,

et admet sans restriction la bulle *Unigenitus*, II, 72. Sa mort, ibid.

Noailles (le duc de) entre dans le parti d'Orléans; son portrait, ses exploits, I, 92. Préside le conseil des finances, 120. Combat la banqueroute, 129. Expédiens violens qu'il propose, 130. Comble en partie le déficit, 270. S'oppose aux prétentions du cardinal Dubois, est exilé, 330.—Il est rappelé par le duc d'Orléans, 357. Sa faveur sous le ministère du duc de Bourbon, II, 8. Perd la bataille de Dettingen, 242. Sa belle conduite à Fontenoy, 300.

Notables. (Voyer Assemblées des ). Numéraire. (Voyer Monnaies, Papier-Monnaie, Finances.)

0

OGNY (M. d'), directeur général des postes, VI, 210. Oliva (la fille), prostituée; rôle qu'elle joue dans la fameuse affaire du collier, VI, 107.

Orange (maison d') (Voyez Angleterre et Hollande.) Orléans (Philippe duc d'), régent; ses intrigues en Espagne, I, 8 Il est accusé de trahison, 12. Défendu par le duc de Bourgogne, ibid. Déférence de ce prince pour madame de Maintenon, 15. La calomnie l'accuse d'inceste et de parricide, 16. Loin de la cour, il se livre aux sciences et aux arts, 17. Soupcons, rumeurs, accusations nouvelles contre lui, à l'occasion de la mort des trois dauphins et de la dauphine, 28. Il demande à être jugé et ne peut l'obtenir, 37. Concurrent pour la régence, 84. Il est déclaré régent, 116. Comment il forme les conseils, 119. Fixe son séjour à Paris, visite madame de Maintenon, 123. Fait ouvrir les prisons aux jansénistes, 125. Comment il administre les finances, 128. Se déclare contre la banqueroute, 129. Mœurs de sa cour, 137. Ses soupers, 139. Ses maîtresses, 141. Sa conduite envers sa femme et sa mère, 143. Ses ennemis se rallient autour de la duchesse du Maine,

150. Fait arrêter le comte de Goerts en Héllande, et pourquoi, 186. Comparé avec le duc de Saint-Simon, 201. Déjoue la conspiration de Cellamare, en fait arrêter et punir les chefs, son humanité envers les prisonniers, 231. Ses préparatifs de guerre et opérations contre l'Espagne, 256 et suiv. Favorise le système de Law plûs par calcul que par illusion, 273 et suiv. Nomme Dubois premier ministre, et par quels motifs, 314. Après sa mort, lui succède dans cette place, et rappelle auprès de lui ceux que le cardinal en avait écartés, 355. Sa mort subite, 359. Portrait de ce prince, ibid.

Orléans (le duc d'), fils du régent. Son inactivité politique; sa dévotion, II, 56. — Sa mort, III, 179.

Orléans (Philippe duc d'), surnommé depuis Egalité, n'étant que duc de Chartres, est opposé à la cour dans l'affaire des parlemens Maupeou; manque de fermeté, IV, 249. — Sa conduite au combat d'Ouessant; on l'accable d'épigrammes, après l'avoir enivré d'éloges, V, 157 et suiv. Rappel de ce prince d'après le vœu unanime des marins, 158. Commencement de sa haine contre le roi, 159. — Son parti diffame la reine, VI, 22. Bruyant imitateur des désordres et des vices de son bisaïeul, 25. Instigateur présumé du libelle de la comtesse de la Mothe contre la reine, 120. Membre de l'assemblée des notables, 132. Y jouit de l'embarras du roi, 148. Calme apathique avec lequel il soutient la froideur de la cour et le népris du peuple; son indifférence n'était que simulée, 166. Il se fait des partisans dans le parlement de Paris, 164. Lui reproche ses complaisances pour la cour, 243. Proteste, en séance royale; contre l'enregistrement des emprants gradués, 215. On exalte son patriotisme; il est exilé; supplications menaçantes du parlement et des cours souveraines à ce sujet, 216. Lâche accablement qu'il éprouve de sa disgrâce; il écrit à la reine une lettre de soumission et de repentir, 219. Il revient à la cour; son entretien particulier avec le roi, ibid. Se déclare pour le tiers état, et cherche toutes les occasions d'exciter l'enthousiasme du peuple, 253. Ses immenses libéralités; les Parisiens, dont il a été la risée, croient voir en lui un digne descendant de Henri IV, 263.

Ormesson (d'), contrôleur général des finances. (Voyez Finances.)

Orry, contrôleur général. Son origine, son administration, II, 63. Nul ministre ne fut plus heureux que lui dans les emprunts, 253. Il est renvoyé, 358.

Orvilliers (le comte d'), commandant d'escadre, se distingue au combat d'Ouessant, commande les flottes espagnole et française destinées contre l'Angleterre. (Voyez Marine).

## P

Paix (Traité de ). (Voyez Traités d'alliance et de paix.)

Palissot, littérateur, VI, 101.

Panard. Ses vaudevilles, III, 60.

Pâris (les frères). Part qu'ils prennent à l'administration des finances sous la régence, origine de leur fortune, I, 133. — Pâris-Duverney est mis à la Bastille; exil de scs frères, II, 45.

Páris (le diacre). Notice à son sujet; convulsions sur son tombeau à Saint-Médard; effet de ces troubles religieux, II, 86.

Parlement (le). Convocation du parlement; il casse le testament de Louis XIV, I, 202. — Ses remontrances au sujet de l'édit sur l'impôt du cinquantième, II, 37. Sa résistance contre les bulles des papes au sujet du jansénisme, 75. Se rend à Marly; menace de nouveau la cour; enlèvement et exil de magistrats, 80. — Il saisit les revenus de l'archevêque de Paris, III, 185. Intervention de la cour; remontrances, 187. Exil des chambres des enquêtes, et des

requêtes ibid. Etablissement d'une chambre royale, 189. Rappel du parlement, 191. Ses débats avec la Sorbonne; il inquiète de nouveau la cour, 247. Mesures prises contre ce corps, 249. Presque tous les membres envoient leur démission, 251. Soupçons élevés contre eux à l'occasion de l'assassinat du roi, 256 et suiv. — Traite les jésuites en séditieux, et rend contre eux divers arrêts, IV, 29. S'oppose à la prolongation des impôts après la paix ; comment sa résistance est vaincue, 76. Dans le procès de Lally, l'opinion publique se prononce contre lui avec véhémence, 94 et suiv. Il lutte contre l'autorité royale dans l'affaire de la Chalotais, 106. Opérations du chancelier Maupeou contre les parlemens; suppression de celui de Paris et de plusieurs compagnies souveraines, 230 et suiv. Changement total de l'ordre judiciaire; protestations à ce sujet; opposition contre la cour; exil des parlementaires et de plusieurs princes du sang, 242 et suiv. Réintégration du parlement, 331. — Ses remontrances et protestation contre l'emprunt de quatre-vingts millions; il est demandé à Versailles, et se soumet, VI, 11. Son arrêt dans le fameux procès du collier, 119. Son dépit à l'occasion de la convocation d'une assemblée des notables, 130. Il résiste à l'établissement de l'impôt territorial et de celui du timbre; symptômes de tumulte au palais; les ducs et pairs s'y rendent, et se prononcent contre la cour; le peuple les applaudit avec transport, 162. Il se déclare incompétent pour l'enregistrement des édits, et demande les états généraux, 169. Déclare nul tout ce qui s'est fait dans le lit de justice tenu à ce sujet, 172. Il est exilé à Troyes, 173. Négociations de Brieune auprès de ses principaux membres; le gouvernement retire les deux édits, et à quelles conditions, 210. Sa rentrée solennelle dans la capitale; il se prête aux témoignages de faveur de la multitude, 212. Séance royale pour la proposition d'emprunts successifs et graduels; opposition du parlement; exil de plusieurs conseillers; réclama-

tions contre ces actes d'autorité; adhésion des cours souveraines à ces remontrances, 214 et suiv. Il enregistre l'édit qui rend aux protestans le droit de citoyens, 219. Arrêté par lequel il proteste contre l'établissement projeté des grands bailliages et d'une cour plénière destinée à le remplacer, 223. Les conseilliers Goislard et d'Eprémesnil sont arrêtés dans son sein; mouvemens séditieux à ce sujet, 228. Les édits sont enregistrés dans un lit de justice ; le parlement renouvelle le serment d'opposition, 231. Il est déclaré en vacances, 240. Son rappel; le jour de sa rentrée est un jour d'anarchie, 245. Il réclame pour les états généraux de 1789 la forme de ceux de 1614, 249. L'horreur publique éclate contre lui à cette occasion, 251...

Parni; ses poésies érotiques le font surnommer le

Tibulle français, VI, 50.

Pascal perfectionne les mathématiques, appuie la physique sur de nouveaux faits, met la religion à l'abri de toute invasion des sciences, III, 6. Il est combattu par Voltaire, 44.

Pechmeja, collaborateur de Raynal; modèle de tou-

chante amitié, VI, 42.

Penthièvre (le duc de). Ses goûts nobles, sa bienfaisance, VI, 23. Membre de l'assemblée des notables, 136.

Perse (la); affaires de ce royaume; guerres civiles et guerres étrangères; usurpation de Thamas-Kouli-Kan, II, 187.

Pérouse (le chevalier de La) est choisi pour diriger un nouveau voyage autour du monde et compléter les découvertes de Cook; instructions qui lui sont données. Liste des officiers, savans et ingénieurs qui concourent à cette expédition si honorable et si malheureuse; incertitudes sur son sort; expéditions envoyées'à sa découverte; conjectures; VI, 67.

Peter-Waradin (bataille de), I, 173.

Pezay (le marquis de), littérateur; sa faveur à la cour; sa correspondance avéc le roi; ses fiaisons avec la famille Necker; causes de sa disgrâce et de sa mort, V, 26 et suw.

Philippe (Voyez Orléans.)

Philippe V, roi d'Espagne. Son mariage avec la princesse de Parme, Elisabeth Farnèse, I, 70 et suiv. Il s'affranchit du joug de la princesse des Ursins, 77. — Laisse retomber la monarchie dans un état de langueur, II, 16. Abdique la couronne, 17. Après la mort du roi son fils, il hésite à remonter sur le trône; on lève ses scrupules, 20 et suiv. Son ressentiment contre la France au sujet du renvoi de l'infante, 35. Il se réconcilie avec Louis XV, 103. Mariage de l'infante avec le dauphin, et de son fils don Carlos avec la fille aînée de Louis XV, 291. Sa mort; Ferdinand VI lui succède, 336.

Philipsbourg. (Voyez Berwick.)

Philosophie. (Voyez Tableau des mœurs et de la philosophie.)

Pie VI, pape. Son voyage à Vienne pour fléchir l'empereur Joseph II, qui, par divers règlemens, avait attaqué l'autorité ecclésiastique, V, 309.

Pierre Ie. dit le Grand (le czar). Son caractère; ressentimens qui le portent à joindre ses armes à celles de Charles XII, I, 180. Voyage en France en 1717; honneurs qu'on lui rend; ses mœurs, ses mots remarquables, 188 Visite madame de Maintenon à Saint-Cyr, 190. Catastrophe tragique par laquelle il épouvante l'Europe; procès et mort de son fils Alexis, 192 et suiv. — Derniers événemens de sa vie; sa mort, II, 111

Pierre II (le czar). Son règne, sa mort, II, 115.

Pierre III (le czar). Détrônement de ce prince par Catherine II, son épouse, III, 366. — Sa mort, IV, 188.

Pilâtre de Rosier, physicien; son ascension aérostatique avec le marquis d'Arlandes, au château de la Muette, VI, 82. Son naufrage aérien avec le physicien Romain, à Boulogne-sur-Mer, 90. Piron, auteur comique; sa Métromanie; il est la terreur des beaux-esprits compassés, III, 59.

Pitt, fils de lord Chatam. Impulsion qu'il donne à l'Angleterre, III, 307. Attaque le ministère; ses talens, ses refus ambitieux, V, 254. Il éconduit Fox du ministère; origine de leur lutte politique; il proclame l'indépendance des États-Unis, 285. — Politique artificieuse qu'il introduit dans le cabinet de Saint-James; portrait de ce ministre, VI, 188. Il se montre pacifique après avoir été menaçant envers la France, 205.

Polignac (Melchior de), cardinal, entre dans le parti de la duchesse du Maine contre le régent, I, 216. Son caractère; notice sur sa vie, *ibid.* Il est exilé, 230. — Son poëme de l'Anti-Lucrèce, III, 61.

Polignac (la duchesse de), gouvernante des enfans de France, et amie de la reine Marie-Antoinette, VI, 20.

Polignac (le duc de); ses réclamations contre le vœu des notables, VI, 156.

Pologne. Invasion des Russes et des Autrichiens, II, 129. Stanislas y passe déguisé; il est proclamé roi, 130. Siége de Dantzick par les Russes, 136. Administration du roi Auguste III, et de son ministre Brühl, 200. — Armement contre la Prusse, III, 235. Paix avec cette puissance, 388. — Commencemens des troubles en Pologne, IV, 188. Poniatowski élu roi sous le nom de Stanislas-Auguste, 191. Confédération de Bar, 195. Malheurs des confédérés, 285. Deux entrevues de l'empereur Joseph et du roi de Prusse, relatives à la situation de ce pays, 288. Tentative des confédérés pour enlever Stanislas-Auguste, 296 et suiv. Siége du château de Cracovie, 299. Premier partage de la Pologne, 301.

Pombal (le marquis de), ministre de Portugal; ses plans pour le bonheur de son pays; il ambitionne surtout de faire cesser le vasselage commercial de l'Angleterre, IV, 178. — Sa disgrâce, V, 312.

Pompadour (le marquis de) entre dans le parti de la duchesse du Maine contre le régent, 1, 222. Ce qu'en disent les *Mémoires de M<sup>me</sup>. de Staal*, et ceux de la *Régence*, *ibid*. Il est conduit à la Bastille, 228.

Pompadour (la marquise de); son origine, ses artifices pour inspirer de l'amour à Louis XV, II, 292. Suit le roi à l'armée de Flandre, 294. Dirige les fêtes à la cour, élève Voltaire et Bernis à la fortune et aux honneurs, 323. Son système, son influence politique, 357. — Se forme dans Voltaire un appui contre le parti religieux, III, 71. Sa conduite lors de la publication de l'*Encyclopédie*, 83. Sert et dirige l'inconstance du roi, 143. Dispose des emplois et du trésor royal, usage qu'elle fait de son opulence, 145. Est nommée duchesse, 148. Insulte que lui fait le prince de Conti, 150. Elle fait la fortune du comte de Stainville, depuis duc de Choiseul, *ibid*. Est flattée par la reine de Hongrie, 152. Veut marier sa fille au fils du maréchal de Richelieu, 153. Excite à une ligue générale contre le roi de Prusse, 235 et suiv. Renvoyée de la cour par le parti du dauphin, lors de l'assassinat de Louis XV; y est bientôt rappelée par le roi, 252-266. Artifice qu'elle emploie pour porter ce prince à la guerre, 268. — Travaille à l'expulsion des jésuites, IV, 7 et suiv. Sa conduite à la cour; son influence sur tous les esprits; traits de caractère, 38. Ses rapports avec les gens de lettres, 41. Son parallèle avec madame de Maintenon, 43. Sa lettre au duc d'Aiguillon sur les revers de la guerre de sept ans, 44. Sa mort; détails sur ses derniers momens, 53. Bruits d'empoisonnement, 56.

Pondichéry. (Voyez Marine et Colonies.)

Poniatowski élu roi de Pologne sous le nom de Stanislas-Auguste. (Voyez Pologne.)

Portalis, avocat, VI, 97.

PorteOttomane. Invasion des Turcs dans la Morée, I, 171. Bataille de Peter-Waradin, 173. Siége de Belgrade, 175. Paix de Passarowitz, 198. — Guerre de l'Autriche et de la Russie contre les Turcs, II, 186. Bataille de Pruth, 188. Traité de paix; cession de Belgrade par l'Autriche, 196. Autre traité avec la Russie, qui rend toutes ses conquêtes; annulation du traité de Pruth, 197.—Nouveaux combats contre les Russes, IV, 291. Incendie de la flotte ottomane à Tschesmé; le baron de Tott sauve Constantinople, 292. Paix avec la Russie, 311.—Déclaration de guerre à la Russie; projet de partage de la Turquie européenne entre cette puissance et l'Autriche, VI. 182. L'Angleterre se substitue auprès du divan à l'influence de la France, *ibid*. L'ambassadeur russe est mis aux Sept-Tours, 184.

Portugal. Rupture avec l'Espagne, II, 182. — Paix avec cette puissance, III, 369. — Dispositions contre le vasselage commercial de l'Angleterre; le marquis de Pombal, IV, 178. — Ce pays est soumis aux Anglais, qui conspirent avec l'inquisition pour prolonger l'ignorance du peuple, et des grands, V, 312.

Potemkin (le prince). Son ascendant sur l'impératrice Catherine II; il est alternativement philosophe et superstitieux, V, 310. — Il cherche à se rendre néccessaire, et par quels moyens; illusion qu'il procure à l'impératrice dans son voyage de la Crimée, VI, 176.

Poule (l'abbé), prédicateur; talens qu'il déploie dans sa carrière apostolique, VI, 101.

Prades (l'abbé de), écrivain irréligieux, joue la Sorbonne; décrété de prise de corps, il fuit en Prusse, 1II, 90.

Prétendant (le), nommé le chevalier de Saint-Georges se dispose à passer en Angleterre, I, 163. Il échoue dans son entreprise sur l'Écosse, 167.

Prévôt (l'abbé). Ses romans, III, 662. 68

Prie (la marquise de), maîtresse du duc de Bourbon; son origine, son portrait, II, 3. L'édit contre les protestans est rendu à sa sollicitation, 4. Ses intrigues lors du mariage de Louis XV, 25 et suiv. Est l'objet de l'animadversion générale, 39. Intrigue contre Fleury; son exil, sa mort; anecdote à son sujet, 44 et suiv.

Protestans. Édit du 14 mai 1724 contre eux; con-

traste de cette rigueur avec la modération du régent, II, 4. La Hollande intercède pour eux, 6.

Edit de 1787 qui leur rend les droits de citoyens, VI, 220.

Provinces-Unies. (Voyez Hollande.)

Prusse. Le titre de roi de Prusse est conféré par le traité d'Utrecht à l'électeur de Brandebourg, I, 50. — Frédéric-Guillaume et son fils le grand Frédéric, II, 200 et suiv. Conquête de la Silésie, 208. Invasion en Bohême, conquêtes rapides, situation critique de l'armée, 279 et suiv. Ligue générale contre elle; invasion de la Saxe; bataille de Lovositz, III, 235 et suiv. Victoire de Prague, 272. Echec de Kolin, 274. Fuite du duc de Cumberland à Hastenbeck. 281. Convention de Closter-Severn. 285 et suiv. Célèbre journée de Rosback, 294. Revers à Breslaw, 298. Victoire de Lissa, 300. Défaite de Hochkirch, 314. Bataille de Crevelt, 318. Considérations générales sur la guerre de sept ans, 329. Combat de Landshut; bataille de Lignitz, 350. Entrée des Autrichiens et des Russes à Berlin, 351. Victoire de Torgau, 352. Triste situation de la Prusse; alliance avec la Russie; victoire de Freyberg, négociations avec l'Autriche, 365. - Dispositions de la Prusse à l'égard de la France et de l'Angleterre, IV, 182. — Guerre avec l'Autriche au sujet de la succession de Bavière, V, 176. Paix de Teschen, 178. - Mort du grand Frédéric; portrait de Frédéric-Guillaume, son successeur, VI, 173. Tumulte qu'excite à Berlin la révolution de Hollande; envoi d'une armée au secours du stathouder, 194 et suiv. (Voyez Fréderic II.)

Pucelle (l'abbé) entre dans les conseils créés par le régent, I, 121.—Conseiller-clerc au parlement de Paris, écrit contre les jésuites et le cardinal de Fleury; son éloquence austère, II, 75. Déclaration qu'il propose pour mettre l'autorité royale à l'abri des atteintes de la cour de Rome, 177. Son enlève-

ment, son exil, 84.

Q

QUESNAY (le docteur). Voyez Économistes. Quesnel (le P.). Voyez Jésuites.

R

RACINE (Louis), défenseur de la religion, III, 61, Raynal (l'abbé). Son Histoire philosophique appréciée; ses persécutions et sa gloire, VI, 42.

Réaumur. Ses ouvrages en histoire naturelle et en physique, III, 50.

Régence. (Voyez France et Orléans, régent).

Regnard, auteur comique, III, 9.
Révolution française. Tableau des mœurs, des lettres, etc., avant la révolution, VI, 1 et suiv. Son

prélude, 138 et suiv.

Richelieu (le maréchal duc de) entre dans le parti de la duchesse du Maine contre le régent, I, 217. — Ses qualités brillantes et ses vices; ses intrigues amoureuses, 218 et suiv. Il est arrêté et mis à la Bastille; à quel prix mademoiselle de Valois obtient sa liberté, 230. Il est envoyé à Vienne, II, 35. Eclat et succès de son ambassade, 197. Ses intrigues et ses bonnes fortunes, 98. Son duel avec le prince de Lixen, 149. Sa conduite hardie lors de la maladie du roi à Metz, 274. Il reste fidèle à la duchesse de Châteauroux, renvoyée de la cour, 276, et négocie son rappel, 287. Il s'attribue tout l'honneur de la journée de Fontenoy, 300. Contribue à la délivrance de Gênes, 339. — Est vainqueur dans l'expédition de Mahon, III, 227 et suiv. Commande l'armée française en Hanovre, 283. Né gocie avec le duc de Cumberland la fameuse convention de Closter-Severn, 285. Est surnommé par les soldats le père la maraude, et pourquoi, 228. — Ce qu'il pense de la convocation de l'assemblée des notables par Louis XVI, VI, 128.

Rioms (le comte de). Ses intrigues avec la duchesse de Berry et madame de Mouchi; sa brutalité, I, 242. Son mariage secret avec la duchesse de Berry, 246.

Riperda (le baron de), ambassadeur d'Espagne; à Vienne; sa haute faveur, sa disgrâce; portrait de ce ministre faufaron, II, 98.

Robert, mécanicien; son ascension aérostatique avec Charles au jardin des Tuileries, VI, 83.

Robert Saint-Vincent, conseiller au parlement, un des principaux chefs de l'opposition contre la cour, VI, 211

Roberval, savant français, III, 7.

Rochambeau (M. de), lieutenant général des troupes françaises employées à la guerre d'Amérique; bravoure de sa petite armée, V, 206. Elle est bloquée par les Anglais à Rhode-Island, 222. Reçoit des renforts, 231. Ses succès contre Cornwalis, 232. Félicitations qu'il reçoit du Congrès, 237.

Rochefoucauld (le duc de La), membre de l'assemblée des notables, VI, 130.

Rochefoucauld (le cardinal de La). Sa médiation entre la cour et le clergé dans l'affaire des billets de confession, III, 191. Il a la feuille des bénéfices, 195.

Rehan (Armand-Gaston de), cardinal; son origine, son portrait, I, 96. Chef des constitutionnaires sous la régence, 319. Il flatte Dubois, 320.

Rohan-Guéménée, dissipateur; éolat odieux de sa banqueroute, VI, 23.

Rohan (Louis-René-Édouard de), cardinal et grand aumonier; sa défaveur à la cour, ses liaisons, ses intrigues; détails de son procès dans l'affaire du collier, VI, 107 et suiv. Il est acquitté et exilé, 118 et suiv.

Romain, physicien. Voyez Ballons.

Rousseau (J.-J.). Son caractère expliqué par les aventures de sa jeunesse, III, 92. Son discours sur les sciences et les lettres, 95. Sur l'inégalité des conditions, 96. Sa lettre contre la musique française, 97. Sa retraite à la vallée de Montmovenci; Émile et la Nouvelle Héloïse, 98. Sa lettre sur les spectacles, 101. —Ses rapports avec madame de Pompadour, IV, 41. Effets que produisit son Emile; les jésuites et les jansénistes se réunissent contre lui, 128. Sa fuite et ses malheurs, 132. Lettre à Christophe de Beaumont, et Lettres de la Montagne, 133. Sa rivalité avec Voltaire, 136. — Sa mort; regrets qu'elle excite. V, 150.

Rousseau (J.-B.), poëte lyrique. Son exil, sa mort,

III , 56. Russie. Révolutions de cet empire, II, 110. Paix avec la Suède, ibid. Mort du czar Pierre, surnommé le Grand; Catherine sa veuve lui succède, 111. Menzicoff et Pierre II; la duchesse de Courlande, czarine; Munich et Biren se partagent l'autorité; disgrâce de Dolgorousky; affaires de Courlande; Maurice de Saxe et Menzicoff se disputent cette souveraineté, 121 et suiv. Campagne de 1711 contre les Turcs, très-malheureuse, 186. Succès des Russes; prise d'Azof et d'Oczakow, 193. La czarine Anne fait la paix avec les Turcs, leur rend toutes ses conquêtes, et fait annuler les conditions imposées par le traité de Pruth, 196. Mort de la czarine; deux révolutions en Russie; le régent Biren exilé par Munich; régence de la duchesse Brunswick; la czarine Elisabeth; Munich en Sibérie, 224 et suiv. — Armement contre la Prusse, III, 239. Bataille de Zorndorf, 312. Victoire de Palzig, 333. — Mort de Pierre, III, IV, 184. Caractère et politique de Catherine, 186. Troubles excités en Pologne, 188 et suiv. Ambition de la Russie; ses combats contre les Turcs, 291. Incendie de la flotte ottomane à Tschesmé, 292. Triste issue de ces opérations maritimes, 294. Défaite sanglante des Turcs par Romanzow; paix

avec la Porte, 311. — Abolition de la servitude dans les domaines de l'impératrice Catherine; physionomie singulière de la cour, V, 310. — Voyage de Catherine en Crimée, VI, 176. Guerre avec la Porte; traité de commerce avec la France, 182. L'ambassadeur russe à Constantinople est mis aux Sept-Tours, 184. Prise de la forteresse d'Oczakow sur les Turcs; horrible massacre, ibid.

S

Sabatier (l'abbé), conseiller au parlement, un des chesses de l'opposition contre la cour; son exil, VI, 211. Sabran (la comtesse de), I, 143.

Sage (Le), auteur comique, III, 9. Son Turcaret,

14. Ses romans, 62.

Saint-George (le chevalier de). Voyez le Prétendant. Saint-Simon (le duc de), ami et apologiste du duc d'Orléans, régent; son portrait; entre au conseil de régence; propose la banqueroute; comparé avec le régent, 201. Désapprouve l'humanité du régent dans l'intrigue de Cellamare, 232. Supposition singulière qu'il fait à l'occasion de la guerre d'Espagne, 353. Négocie le mariage du roi avec l'infante d'Espagne, 335. Refuse la place de gouverneur du roi, 344.

Salm (le rhingrave prince de) commande les troupes hollandaises contre le stathouder. Voyez Hollande. Sardaigne (la) est échangée contre la Sicile par le traité de 1720, I, 263.—Alliée avec l'Autriche dans la guerre de succession, II, 230. Le roi Charles-Emmanuel défait par les troupes françaises et espagnoles en deux campagnes, 283. Coup d'œil sur cette puissance; 357. Progrès en Provence, gain du combat d'Exiles, 367 et suiv.

Sartine, lieutenant de police et secrétaire d'état de la marine, V, 18.

Saxe (la). Défaite des Saxons à Friedberg, II, 312

Conquête de la Saxe; entrée du roi de Prusse à Dresde, 314. Traité conclu dans cette ville entre Frédéric II et Marie-Thérèse, 315.— Elle entre dans la ligue générale contre la Prusse, III, 236. Invasion de Frédéric; l'armée saxonne prisonnière de guerre, 238 et suiv. Victoire de Hochkirch, 314. Les faubourgs de Dresde incendiés par les Frussiens, 318. Campagne du prince Henri dans la Saxe; combat de Maxen, 336. Paix avec la Prusse, 366.

Saxe (le maréchal de). (Voyez Maurice.)

Sciences et Arts (Voyez Tableau des).
Ségur (le marquis de), ministre de la guerre, V, 219.
Ségur (le comte de), ambassadeur de France en Russie; ses négociations pacifiques entre la Russie et la Porte ne sont point appuyées par son gouverne ment, VI, 182. Il conclut un traité de commerce entre la France et la Russie, ibid. Son Tableau politique de l'Europe pendant le règne de Frédéric-

Guillaume, 184.

Sicile (la) devient, par le traité de 1720, possession de la maison d'Autriche, I, 263.

Silhouette, contrôleur général. Ses opérations financières, III, 347. — Il n'a que des ressources triviales, injustes et mesquines, IV, 73.

Sonnerat, savant et voyageur, VI, 56.

Soubise (le prince de). Sa conduite à la journée de Rosbach, III, 294. Le roi le console au lieu de le blamer, 304. Ses succès dans la Hesse, 318. Épigramme contre lui, à l'occasion de l'affaire de Rosbach, 322. Ses démêlés avec Broglie; la cour prend parti pour lui, 359 et suiv.

Soufflot, architecte, fait construire l'hôpital de Lyon et l'église Sainte-Geneviève à Paris, III, 197.

Sparmann, savant et voyageur, VI, 63. Stainville (le comte de). Yoyez Choiseul.

Stainville (le maréchal de) commande les troupes envoyées en Bretagne pour apaiser les troubles de cette province, VI, 234.

Stairs, ambassadeur d'Angleterre à la cour de France, veut faire assassiner le prétendant, I, 165.

Stanislas Leczinski, roi de Pologne. Ses vertus, ses malheurs, II, 27. Sa fille Marie, épouse de Louis XV, 30. La France donne des secours à ce prince; il se déguise, passe en Pologne, et y est proclamé roi, 130. Il est assiégé dans Dantzick, 131. Se sauve en Prusse, 135. Son abdication; cession qui lui est faite des duchés de Lorraine et de Bar, 163. Son administration bienfaisante, 256. — Sa mort et celle de la reine sa fille, IV, 69.

Stanislas Auguste, roi de Pologne. Voyer Pologne. Stathoudérat. Voyer Hollande et Guillaume V.

Suède. État de cette monarchie après la mort de Charles XII; elle passe du despotisme à l'état d'une république mal organisée, II, 197. Désastres en Finlande, 223. Cession de cette province à la Russie, 230. Ce pays est livré à des factions mercenaires, 256. Arme contre la Prusse, III, 237. Incursions de ses troupes dans la Poméranie prussienne, 278. Elles en sont chassées, 303. Paix avec la Prusse, 366. — Révolution de 1772, opérée par Gustave III, IV, 303 et suiv. — Les lettres, l'agriculture et le commerce fleurissent sous le règne de ce prince, V, 311. — Expédition dans la Finlande; les Russes sont menacés jusque dans Saint-Pétersbourg, VI, 184. Victoire navale contre le prince de Nassau, devenu amiral de la Russie, 186.

Suffren (le bailli de), commandant de l'escadre francaise dans les Indes orientales; campagnes de cet babile marin, V, 232. Plusieurs batailles navales dont l'avantage lui reste; talens et courage qu'il déploie, 281. Il reprend Triaquemale aux Anglais, 282. La bataille de Gondecour met le sceau à sa

gloire, 283.

Tableau des lettres, des arts, des sciences et des mœurs. Première époque littéraire du règne de Louis XIV; éclat de la religion, du trône, des lettres et des arts; découvertes et circonspection des savans, III, 3 et suiv. Seconde époque : le génie répand un éclat moins vif; auteurs dramatiques, 7. Décadence de la peinture, 16. Le luxe s'accroît, mais il devient moins imposant, 19. Conduite adroite et honorable des gens de lettres, 20. Effet particulier des mœurs de la régence, 29. Caractère de l'esprit philosophique en Angleterre; on commence à étudier et à imiter les Anglais, 32. Des savans envoyés au Pérou et en Laponie déterminept la figure de la terre, 47. Les érudits dédaignés ne se rebutent point, 50. Travaux des missionnaires à la Chine, 52. Quelques hommes d'état favorisent l'esprit philosophique, 53. Troisième âge de la comédie française, 57. Ecrivains défenseurs de la religion, 61. Romanciers, 62. L'Encyclopédie, 77. Dispositions du public et du gouvernement, 82. Divers effets de la philosophie du dix-huitième siècle, 84. Ecrivains irréligieux, 89. Progrès de l'incrédulité, 91. Commencement de l'histoire naturelle, 105. Progrès des sciences, 107. — Coup d'œil sur les événemens littéraires, IV, 113. Le livre de l'Esprit, 114. Athées du dix-huitième siècle, 116. Voltaire et ses pamphlets irréligieux, 118. Dictionnaire, philosophique, 122. Jean-Jacques Rousseau; Emile, 128. Lettre à Christophe de Beaumont, Lettres de la Montagne, 133. Rivalité de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, 136. Travaux de plusieurs philosophes, 139. Coup d'œil sur quelques productions littéraires de cette époque, 144. — Coup d'œil sur l'Europe à l'époque de la paix de 1783; vœux et projets philanthropiques, V,

309 et suiv. — Dispositions des esprits à cette époque; tendance à une révolution, VI, 2 et suiv. Extrême mobilité des modes, 23. Diverses observations sur les mœurs, 25. La noblesse est moins respectée; les classes intermédiaires s'élèvent, 26. Politesse; aménité de la conversation, 28. Des courtisans spirituels et prodigues ont la prétention de diriger les affaires de l'état, 29. Progrès des beaux-arts: peinture, sculpture, architecture, monumens divers, musique, jardins anglais, 30 et suiv. Troisième génération des opinions philosophiques; cessation des attaques contre la religion et ses ministres; la politique et l'administration deviennent l'objet des recherches des philosophes, 34. Ouvrages de littérature : histoire, poésie, 39 et suiv. Voyage autour du monde; expéditions des savans de toutes les nations, 59 et suiv. Progrès de la physique et de la chimie; invention des ballons, 75 et suiv. Magnétisme animal, le mesmérisme, 91 et suiv. Esprit du barreau; influence de différens procès sur l'opinion, 95.

Taboureau, intendant de Valenciennes; contrôleur général des finances; sa nullité, V, 29.

Talleyrand-Périgord (M. de), archevêque de Reims, membre de l'assemblée des notables, VI, 134.

Target, avocat, VI, 97.

Tellier (Le), confesseur de Louis XIV; mesures tyranniques qu'il conseille à ce prince dans les querelles religieuses, I, 58. Il l'empêche de se réconcilier avec son archevêque, 95. Après la mort du roi, son nom est chargé de malédictions, 118. Exilé à Amiens; il meurt à la Flèche, 127.

Tencin (madame de), maîtresse du régent, I, 143.

— Ses viles intrigues; elle est méconnue de d'Alembert, son fils naturel, qu'elle avait abandonné.

III, 81.

Tencin (le cardinal de), ministre sans département; auteur d'un projet de descente en Angleterre, II, 265.

Terray (l'abbé), contrôleur général; son administration, IV, 213. Ses opérations financières, 266. Il fait révoquer l'édit sur la liberté de l'exportation des grains, 272. Sa disgrâce; joie turbulente qu'elle excite, 321.

Thamas-Kouli-Kan, usurpateur du trône de Perse, soumet l'Indostan; notice sur sa vie; ses victoires,

sa mort, II, 187 et suiv.

Thiars (le comte de), commandant en Bretagne; sa conduite dans les troubles de cette province, VI. 234.

Thomas, orateur et philosophe; ses Éloges, IV, 139. Sa gloire littéraire assurée par ses derniers ouvrages; raison de son peu d'influence sur le partiphilosophique; ses vers et sa prose appréciés, VI, 39.

Thouret, avocat, 95.

Tiers état. La puissante élite de cet ordre domine dans le conseil du roi, s'enrichit par l'administration des revenus publics, s'allie aux plus nobles familles, monte aux grands emplois de la magistrature, fait honorer le commerce, et s'illustre par la culture des lettres, VI, 26. La multitude est misérable, mais les classes intermédiaires sont heureuses; conquêtes politiques de cet ordre, auquel se rallient les ecclésiastiques roturiers, 96 et suiv. Ses disputes avec la noblesse et le clergé à l'occasion de la forme des états généraux, 270. Ses prétentions; sentiment qu'il a de sa puissance, 251. Différens écrits en sa faveur, 252. Il fait la conquête de la liberté de la presse; la double représentation, réclamée pour lui, est rejetée par l'assemblée des notables, 253; et est accordée par le roi, 260. Ses cahiers présentent moins de principes monarchiques que d'affection pour le roi, 269.

Tippoo-Saeb, fils d'Hyder-Ali, souverain de Mysore et des Marattes; ses actions militaires dans la guerre

de l'Inde, V, 279.

Torcy (le marquis de) entre au conseil de régence, 1, 121. Tott (le baron de). Son esquisse de l'Empire Ottoman, VI, 58.

Toulouse (le comte de), fils légitimé de Louis XIV, entre au conseil de régence, I, 121. Chef du conseil de marine, 122. Est déclaré inhabile à succéder, et privé de la qualité de prince du sang, 158. Lit de justice au sujet des princes légitimés; exception en sa faveur, 206.—Son caractère, son mariage; la société de la comtesse plaît au jeune roi, II, 51 et suiv.

Tournefort, savant botaniste et voyageur, III, 17.
Tournelle (madame de La), maîtresse de Louis XV.
(Voyez Châteauroux).

Tronchet, avocat, VI, 97.

Trudaine, intendant des finances, administrateur éclairé, III, 199. — Partisan des économistes, IV, 77.

Turgot, intendant de Limoges; ses innovations fondées sur la doctrine des économistes, IV. 77. Est nommé ministre de la marine; ses vastes projets, 323. Sa lettre au roi, lorsqu'il fut nommé contrôleur général des finances, 325. Il fait prévaloir au conseil les principes de la philosophie; énumération de ses partisans, 334. Ligue des privilégiés; mouvement séditieux excité par des ennemis du ministre, 342 et suiv. La reine s'unit à Maurepas pour le faire éloigner, 359. Six édits rendus sous son influence; le parlement refuse de les enregistrer, 361 et suiv. Le roi lui fait demander sa démission, 365.—Sa mort prive ce prince d'un guide sage et ferme, V, 260.

Turquie. (Voyer Porte Ottomane.)

## U

Unsurs (la princesse des); son influence sur la cour d'Espagne; ses faiblesses; son ambition, I, 71 et suiv. Sa disgrâce, 77. Elle meurt à Rome, 80.

Uxelles (le maréchal d') entre au conseil de régence, I, 121. Préside le conseil des affaires étrangères, ibid. Bon négociateur et bon guerrier, 178.

## V

VALLANT (Le); ses voyages en Afrique, VI, 58.

Valois (mademoiselle de), fille du régent; ses intrigues avec le duc de Richelieu; son mariage avec le duc de Modène, I, 230.

Vaucouver, célèbre navigateur, compagnon et successeur de Cook, VI, 62.

Vaudreuil (le marquis de) commande l'avant-garde lors du combat maritime du Formidable et de la Ville de Paris, V, 262. Il conduit une partie de l'escadre du comte de Grasse à St.-Domingue, après la défaite de cet amiral dans le combat du canal de Sainte-Lucie, 265

Vaudreuil (le comte de), admis dans la société intime de la reine Marie-Antoinette; esprit vif, caractère tranchant, VI, 20.

Vauvenargues; fin prématurée de ce philosophe, hommage que lui rend Voltaire, II, 238.

Venaissin (comtat de), voyez Avignon.

Vendôme (le duc de), envoyé par Louis XIV auprès de Philippe V, rétablit les affaires désespérées de ce prince, I, 10. Sa mort, son portrait, 74.

Vergennes (le comte de), ministre des affaires étrangères; ses desseins vastes, sa politique habile, V, 17.—Il forme une ligue maritime contre l'Angleterre, et prévient la guerre continentale, 182. Il est nommé chef du conseil des finances, 256.—Sa mort; considération qu'il avait rendue à la France au dehors, VI, 139.

Vermont (l'abbé de), admis dans la société intime de Marie-Antoinette; tristes effets de ses conseils, VI. 20 et suiv. Vicq-d'Azir, médecin avant et laborieux; son Éloge de Buffon, VI, 39.

Victor-Amédée, roi de Sicile, humilié par Albéroni, I, 196. Son abdication, son emprisonnement, sa mort, II, 105.

Villars (le maréchal de) perd la bataille de Malplaquet, I, 6. Est victorieux à Denain, 42. Entre au conseil de régence, 121. Préside le conseil de guerre, ibid. Joue un rôle embarrassé pendant la régence, 223. — Sa faveur sous le ministère du duc de Bourbon, II, 8. Commande une armée en Italie, 139. Sa mort; notice de ses services, 141. Comparé au maréchal de Berwick, 146.

Villeroy (le maréchal de). Ses disgrâces militaires, I, 87. Entre au conseil de régence, 121. Chef du conseil des finances, ibid. Concilie les rôles de censeur et de courtisan, 122. Ses lettres à madame de Maintenon, 123. Sa conduite dans l'affaire des princes légitimés, 206, Instituteur de Louis XV, 331. Sa conduite à l'occasion du mariage du roi, 340. Il brave le cardinal Dubois et désobéit au régent; son exil, 342.—Son retour à la cour de Louis XV; froid accueil qu'il en reçoit; sa mort, II, 53.

Villette, impliqué dans la fameuse affaire du collier; son jugement, VI, 119.

Vintimille (la marquise de), maîtresse de Louis XV, II, 174 et suiv.

Volney. Son voyage en Égypte et en Syrie, VI, 62.

Voltaire. Est envoyé par la cour de France auprès du roi de Prusse; honneurs qu'il en reçoit, II, 61. Est protégé par madame de Pompadour, 322. — Sa jeunesse, III, 23. Il est mis à la Bastille; il compose à la fois la tragédie d'OEdipe et le poëme de la Ligue; il décèle son esprit irréligieux, mais le contient un peu, 24. Attaque le fanatisme au moment où l'on persécute les protestans, 30. Passe en Angleterre pour en observer l'esprit philosophique, 32 et suiv. Ses tragédies de Brutus et Zaïre, 40 et suiv.

Il combat Descartes et Pastal, 44. Ses Lettres nhi losophiques sont condamnées; A craint une perse cution que détournent le cardinal de Fleury et le garde-des-sceaux Chauveling recommande l'inoculation, 46. Son voyage à Cirey; variété de ses travaux dans cette retraite; il donne la tragédie d'Alzire, revient à Cirey après un court exil, 63. Fait le roman de Zadig, 65; et le poëme de la Pucelle, 66. Il dédie au pape sa tragédie de Mahomet, 67. Fait paraître celle de Mérope; ne peut remplacer à l'académie le cardinal Fleury, 68. N'est point aimé de Louis XV; est envoyé auprès du grand Frédéric, 69. Madame de Pompadour se déclare ouvertement pour lui, 80. Sa réception à l'académie française; il est nommé historiographe; persécution qu'on lui suscite; il refait les pièces de Crébillon, Sémiramis, Rome sauvée, 81. Son séjour à Berlin, 122. Son Histoire du siècle de Louis XIV, 124. Il quitte le roi de Prusse, 127. Est arrêté à Francfort, 129. Séjourne deux ans en Alsace, 132. S'établit près de Geneve, 133. Sa correspondance avec d'Alembert, 134. Il est plus courtisan dans sa retraite qu'à Versailles et à Berlin, 136. La Pucelle, le Poëme de la Religion naturelle, supprimés par arrêt du parlement, 138. L'Essai sur l'Histoire générale, type des ouvrages historiques de Hume et de Robertson, 140 — Ses rapports avec madame de Pompadour, IV, 41. Défenseur de Calas, fait réhabiliter sa mé moire, 85. Ecrit en faveur du chevalier de La Barre, 90. Embrasse la cause de Lally, et fait réhabiliter ·la mémoire de Sirven, 94. Ses pamphlets irréligieux, 118. Son Dictionnaire philosophique, 122 et suiv. Sa rivalité avec Jean-Jacques Rousseau, 136. — Il défeud les serfe du mont Jura, V, 132. Son arrivée à Paris; hommages dont il fut l'objet; son entrevue avec Turgot et Francklin, 142 et suiv. Son triomphe, 146. Sa mort, et regrets qu'elle excite, 148.

Peyages et expéditions maritimes entrepris pour l'a-vancement des sciences. (Voyez Marine et Colonies.) Wallis. Ses voyages dans la mer du Sud, VI, 59. Walpole (Robert), premier ministre d'Angleterre, imagine le tarif qui salarie une majorité constante dans le parlement, II, 161. Orage qui éclate contre lui à l'occasion de la convention du Pardo, 185. Il abandonne le ministère, 230.

Washington, chef de la révolution américaine, et généralissime, V, 60. Il reprend sur les Anglais la ville de Boston, 61. Sauve Philadelphie, et reprend le Nouveau-Jersey, 93. Presque délaissé dans son camp, il oppose la constance et la fidélité de La Fayette aux intrigues de quelques lieutenans jabloux; son caractère; le congrès répare son injustice, 109. Il relève l'énergie des insurgens; sa victoire à Montmouth, 165. Stratagèmes qu'il emploie contre Cornwalis dans la Virginie, 238. Ses succès à Yorck-Town; félicitations qu'il reçoit du congrès, 244.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

. . .

•



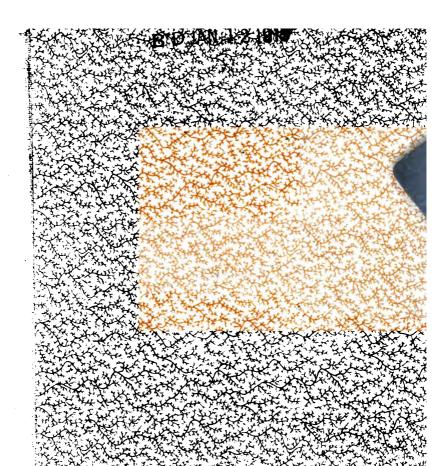



